

nano finst Ulrich Middeldorf

controitis de la sinagonnes respitot oppres apres se misonte ils vinnent en la maison desimon dan du averjannes etjena or la Bello mere desimon data ulit aiant la sierne ils lui pour le rent ansi tot pomo lle

jesnis venu enfin andnt que ma proposois afin yme yours voies tons onvertement taronjanishour michoit houne contra lara poublingue como myne ynelynems simmerinent yne reanyni assemblem aratilina ne partagent posssos ideas ilma pas lienduser de domenz lashose demande de laseverite jelem oucorde seule montounoire me grane quils socient quils partour quilsnesonfront pas plus lour tonyo grandistina serla del orlen Dans la monte delametom jelanzmonnezai las la corriril est porti por arrelie-sils verillentse horzer ils le rejaind vous avant les oir oreponblimone mostmathousense dorrois shows detonse in som peste onide livre d'esati lina ilonesem Ble me la rejon Blingine est son lunge-enjuelle 800 sporte sons sons

+ Ado les remps lis ventière \* A Syy Condament seritire 2 Ac Alos a for des zon Bats BA si lonjours Introsonizas 4 Aideir Mante versifie 5 Aiprix Manteversific ote cleve allie 6 A & Ma tempo ete y round vent 7A & Eo premo acroisennen? 8 Az los journaigle ondvit jorendre 9 A Bosestie A Colhon mouriezide

93-B 2434 V.Z

The eige of D'Avien re in the ed . at 1750 of his "lours" Cp xxxvII) Fur the Editions: 1910 1750 ( Mariette) 1720 (3) 1756 ( Marielle) funtere Ed of Diction. 1420 (?) 1253 ( Join best) 1755 (form but)

licomana 400

3 — Cours d'Architecture, qui comprendre Les Ordres de Vignole, avec les Commentaires, Les 3 — Cours d'Architecture, qui comprendre Les Ordres de Michel-Ange, plusiers nouveaux 3 — Cours de Michel -Ange, plusiers nouveaux Bâtimens et de ceux de Michel -Ange, plusiere et la Conplusiers nouveaux Desseins, ornamens ... concernant la Distribution, la Decoration, la Matiere la Construction des Edifices ... & tout ce qui regarde L'Art de Batir, 2 vols. in 1, Paris, 1694, des, les Figures & Descriptions de ses plus beaux Batimens, & de ceux de Michel-Ange. AVILER. Cours D'Architecture, qui comprend Les Ordres de Vignole, avec des Commen-







Dessine par L. Boulogne

Digitized by the Internet Archive in 2015

## COURS D'ARCHITECTURE

qui comprend

#### LES ORDRES DE VIGNOLE.

Avec des Commentaires, les Figures & Descriptions de ses plus beaux Bâtimens, & de ceux DE MICHEL-ANGE,

#### PLUSIEURS NOUVEAUX DESSEINS,

Ornemens & Préceptes concernant la Distribution, la Décoration, la Matiere & la Construction des Edifices, la Maçonnerie, la Charpenterie, la Couverture, la Serrurerie, la Menuiserie, le Jardinage & tout ce qui regarde

## L'ART DE BATIR;

AVEC UNE AMPLE EXPLICATION par ordre Alphabetique de tous les Termes.

Par le Sieur A. C. DAVILER Architecte.

PREMIERE PARTIE.



A PARIS,

Chez NICOLAS LANGLOIS, ruë saint Jacques, à la Victoire.

M. DC. XCI.

AVEC PRIVILEGE DU ROY.





# A MONSEIGNEVR LE MARQVIS DE LOUVOIS MINISTRE ET SECRETAIRE D'ESTAT, COMMANDEUR ET CHANCELIER

IMANDEUR ET CHANCELIER DES ORDRES DV ROY.

SVR-INTENDANT ET ORDONNATEVR GENERAL DES BASTIMENS DE SA MAJESTE'; ARTS, ET MANVFACTVRES DE FRANCE.



ONSEIGNEVR

L'Architecte dont je vous presente les Ouvrages, s'est acquis une reputation

au dessus de tous les autres par la facilité de ses regles, & le bon goust de ses profils, qu'il a tireZ des plus parfaits modelles de l'Antiquité. Il est regardé par cette raison, comme un des meilleurs Auteurs qui ayent écrit de l'Architecture. C'est pourquoy, MONSEIGNEUR, j'ay crû qu'il seroit avantageux pour les Ouvriers & pour tous ceux qui les employent, non seulement de le remettre au jour avec une nouvelle Traduction, mais encore d'y joindre, comme j'ay fait, des Remarques, qui pussent confirmer ses préceptes, & en faciliter l'usage: Et parce qu'on ne pratiquoit pas de son temps beaucoup de choses qui se sont introduites dans le nôtre pour la commodité & pour la décoration de toutes sortes d'Edifices, principalement sous votre Surintendance, je les ay inserées dans ce Livre avec

quantité de figures & une Explication en forme de Dictionnaire, qui comprend tous les Termes dont on se sert dans les Bâtimens & dans les Ouvrages qui en dépendent : & qui fait voir par le grand nombre de mots qu'elle renferme, que sous le Regne de LOUIS LE GRAND, nostre Langue est bien plus feconde pour s'exprimer dans les Sciences et) dans les Arts, que la Latine ne l'estoit du temps d'Auguste; puisque Vitruve a été obligé d'emprunter des Grecs, quantité de Termes qui manquoient aux Romains pour l'Art de bâtir. C'est, MONSEIGNEUR, tout le fruit que j'ay recueilli de mes voyages es des études que j'ay faites sur les lieux d'après les plus beaux Monumens antiques & les modernes les plus approuvez; fe m'estimeray trop heureux si mon travail peut meriter vostre protection, es vous fare connoître que je suis avec un tres profond respect,

MONSEIGNEUR,

Vôtre tres-humble & tres-obeissant serviteur Augustin Charles d'Aviler.

## PREFACE

#### POUR SERVIR D'INTRODUCTION

## A L'ARCHITECTURE.



E nombre des Editions que nous avons du Livre de Vignole, & l'e-stime particuliere qu'en font ceux qui s'exercent ou qui se plaisent à l'Architecture, en establissent assez la reputation. Delà vient aussi qu'il

a ette traduit presqu'en toutesles langues de l'Europe. Mais comme les planches de ceux qui ont paru én François, sont usées, ou si mal executées, qu'ils font tort au nom de ce fameux Maistre, je me suis imaginé qu'il ne seroit pas inutile d'en faire paroistre une nouvelle Traduction avec des Notes, ce qui n'a point esté fait jusques à prefent. Je l'ay renfermé en un volume assez grand d'un costé pour y distinguer jusques aux moindres parties, & commode de l'autre pour estre porté avec foy, comme estant le Manuel d'Architecture dont les ouvriers se servent à toute heure. Quant aux figures, je les ay prises & reduites d'aprés l'Original, par échelles de modules, afin qu'il ne manquast rien à la correction. Or d'autant que cet Ouvrage contient les principes de l'Art, & qu'on le donne aux moindres Eleves que l'on desire en instruire; j'ay crû qu'il estoit necessaire de les informer de son merite, celuy de son Auteur estant facile à connoistre par l'abregé de sa vie qu'on a mis cy-

aprés.

Les Ordres estant le principai ornement de l'Architecture, parce qu'ils distinguent les Bastimens ordinaires de ceux que la magnificence éleve; ils apportent plustost de la confusion à l'Edifice, que de la varieté & de l'élegance, s'ils ne sont bien proportionnez & bien executez. Ceux que Vignole nous a donnez ont passe jusqu'à present pour les meilleurs d'entre les Modernes; & ce qui les a fait le plus suivre, c'est la facilité avec laquelle il en donne les Regles. Il a aussi le plus imité l'Antique dans ses Profils, n'y ayant meslé que quelques mesures qui sont peu éloignées de celles de ses Originaux; ce qu'il a fait afin de tirer des plus approuvez une regle certaine où la beauté de la proportion & la facilité de l'execution se pussent rencontrer dans un pareil degré : Cela a esté jusques à present d'une si grande utilité, que sans luy l'on verroit beaucoup d'ouvrages plus defectueux qu'ils ne sont, parce qu'ils estoient tombez entre les mains d'ouvriers qui n'ayant pas la commodité ny le temps d'étudier, se sont siez à luy, comme au meilleur guide de l'Architecture pour la conduite de leur travail. La précision avec laquelle Vignole détermine la hauteur des Piedestaux, des Colonnes & des Entablemens est inviolable, lors

que l'on veut suivre ses mesures : & ce n'est pas une petite difference entre Palladio qui a aquis un rang considerable parmi les Modernes, & nostre Architecte, que les hauteurs de leurs Piedestaux & Entablemens, puisque Palladio n'excede gueres le quart pour les Piedestaux, & le cinquieme pour les Entablemens, & que Vignole donne le tiers au Piedestail, & le quart à l'Entablement. Il faut icy remarquer que Vignole ayant fait son Livre vers les dernieres années de sa vie, ses premiers Bastimens ne répondent pas au bon goût de ses Profils; qu'il avoit aquis par une experience consommée: & que cet Ouvrage luy est autant avantageux, que le Livre de Palladio, mal executé comme il est, semble diminucr (lorsqu'on le compare avec ses Ouvrages) la haute estime qu'on doit avoir pour un Architecte de cette reputation. Dans la suite de l'explication de ces Ordres, je montreray par les exemples antiques les plus universellement receus, que Vignole approche plus de l'antique que tous les autres qui ont écrit sur cette matiere, ce que je confirmeray par les ouvrages Modernes qui font honneur à la memoire de leurs Architectes.

La methode que Vignole tient pour le rang de ses cinq Ordres, est celle que tous les autres ont suivie, excepté Scamozzi qui met le Corinthien entre l'Ionique & le Composite, & Monsseur de Chambray dans son, Parallele de l'Architecture Antique avec la Moderne qui les divise en deux classes, les trois Grecs d'abord, & ensuite les deux Italiens. Pour

les divisions particulieres, il se sert du Module qui est le demi-diametre inscrieur de la Colonne partagé en douze parties égales pour le Toscan & le Dorique, & en dix huit pour l'Ionique, le Corinthien & le Composite, parce que ces nombres s'accordent avantageusement avec les proportions qu'il leur donne.

J'avois encore dessein de reduire son Module en trente parties, comme l'ont fait la pluspart des Architectes, & comme il est dans le Parallele; mais les fractions qui viennent de cette reduction sont bien plus embarassantes que l'utilité qu'on en pour-

roit tirer ne seroit grande.

Il faut remarquer que la difference du dedans & du dehors des Édifices, donne quelque alteration aux mesures; qu'un Ordre élevé sur un autre semble devoir estre autrement proportionné pour faire son effet, que s'il estoit sur le Rez-de-Chausse; & que la groffeur du diametre, ainsi que la distance dont il doit estre veu, y fait penser avec plus d'étude, parce qu'il faut que les objets paroissent dans leur perfection autant qu'il se peut, nonobstant la contrainte qu'ils reçoivent d'une situation extraordinaire. C'est pourquoy dans les ouvrages pour peu considerables qu'ils soient, on ne sçauroit apporter assez de precaution, en se servant de desseins & de modelles, du moins en petit pour juger de l'effet de l'ouvrage; & c'est une vanité ridicule de se piquer de faire les choses du premier coup, lors qu'on y peut faire reflexion, principalement quand le sujet le merite,

parce que quand le Bastiment est fait, on le regarde seulement tel qu'il est, sans avoir égard aux moyens difficiles dont on s'est servy pour le mettre en œuvre. Il est constant que les beaux Edifices n'ont point esté faits sans peine, ny par hazard, quelque genie & quelque experience qu'ayent eu les Architectes qui les ont élevez; & l'on a toujours veu que ceux qui se sont éloignez des regles, bien loin de reissir, ont perdu la reputation qu'ils avoient aquise lors qu'ils s'y estoient soumis, l'invention ne consistant pas dans le changement des Ordres qui sont les caracteres expressifs de la bonne Archite-Eture, mais dans la distribution des Plans & dans la décoration des Façades, dont la varieté donne assez de quoy exercer le genie, quelque fécond qu'il soit à produire des choses extraordinaires,

Or comme la pluspart de ceux qui commencent à apprendre l'Architecture n'en ont encore aucune teinture, j'ay crû qu'il estoit à propos de les informer de l'excellence de cette Science, & de la conduite qu'ils doivent tenir pour arriver à sa per-

fection.

La Nature, L'Art & l'Exercice sont les trois moyens par lesquels l'esprit humain arrive à tout ce

qu'il se propose de possible.

La Nature est la disposition qui nous est donnée en naissant pour un talent, qui se découvre par les inclinations que nous faisons paroistre au dehors : si l'on remarque par exemple, qu'un enfant regarde bastir avec attention, qu'il fasse de petits essais pour se divertir, & qu'il s'y adonne sans y estre pousse, c'est une marque asseurée que s'il estoit instruit des préceptes de l'Art, il y pourroit faire quelque progrez, c'est pourquoy ceux qui n'embrassent l'Architecture que par des raisons de famille ou d'interest, sans inclination, deviennent rarement de grands hommes, & c'est de ce nombre que sont la pluspart des ouvriers du commun. Il n'y a rien de si beau que l'institution d'un Architecte sclon Vitruve; & sur tout quand il luy recommande de n'estre point adonné à l'interest, parceque les Arts sont le plus fouvent mal exercez par ceux qui font contraints d'en subsister, puisque cette necessité étouffe les plus belles conceptions de l'esprit à cause de l'impossibilité qu'il y a de les pratiquer sans s'incommoder : cependant quand on a une profession, on y doit non seulement trouver sa subsistance, mais encore du gain, pourveu qu'il foit sans reproche de la conscience & de sa reputation.

La Nature ayant commencé, l'Art doit diriger ensuite. Il consiste dans les Préceptes & dans le Dessein. Les Préceptes s'aquierent par la lecture des livres & par la conversation des sçavants & des gens d'experience; & le dessein par une application assidue à mettre exactement sur le papier ce que l'on a imaginé tant pour se le representer à soy mesme que pour le faire connoistre aux autres. On dessine pour apprendre, lors qu'on copie les desseins des Maistres, ou que l'on met au net les mesures que l'on a prises des plus excellens ouvrages; & le desseins des

sein d'invention est lors que l'on compose de soymesme des bastimens, mais il ne sussit pas de garder son cabinet & de ne s'attacher au dessein que par patience & sans jugement, il faut encore que l'inspection des Edifices bons & mauvais fasse le goût, de forte que les comparant les uns aux autres, on se forme une distinction du beau, d'avec ce qui ne l'est pas, qu'on y remarque les manieres differentes des Architectes, comme les Peintres & les Sculpteurs distinguent les ouvrages de ceux de leur profession; par exemple entre les Italiens Modernes, Bramante qui est un des premiers a eu une maniere séche, parce que l'Architecture de son temps ne commençoit qu'à se renouveller, & tenoit encore de l'ignorance des derniers siecles; au lieu que celle de Michel-Ange est fiere & hardie par rapport à son dessein; comme aussi entre nos François, celle de Philbert de Lorme, de Jean Bulan & de du Cerceau, est plus mesquine que celle de Messieurs le Mercier, Mansart & le Muet qui les ont suivis, & ainsi des autres.

Or comme il n'y a point de païs qui renferme entierement un Art qui a tant d'étenduë, & que les nations differentes bastissent à proportion des diverses temperatures de l'air, le froid & le chaud obligeant à une grande distinction tant pour la forme des Edifices que pour les matieres dont on les construit, il faut terminer ses études par les voyages & faire des recherches curieuses qui puissent servir pour toujours, afin de prositer de ces penibles en-

treprises & de ne pas revenir comme l'on est party. L'Italie fournit assez de sujets à la curiosité, & au desir d'apprendre, sans aller en d'autres païs où l'Architecture n'est pas dans la mesme perfection. C'est en cette partie de l'Europe où l'on voit les plus superbes monuments de la magnificence des Anciens, & particulierement à Rome qui renferme encor ce qu'il y a de plus precieux, & d'où l'on a tiré les meilleurs principes de cet Art, estant difficile de croire que les Grecs qui ont inventé les Ordres les ayent portez à un pareil degré de perfection que les Romains, tant pour la correction, que pour la grande maniere qu'ils avoient dans leur Architecture comme dans toutes les autres choses.

Il faut tenir dans l'examen des ouvrages Antiques & des Modernes un ordre qui rende utile la peine qu'on prend à les regarder. Il les faut d'abord considerer dans leur tout-ensemble & remarquer si les parties font conformes à l'usage pour lequel on a fait le Bastiment, si elles ont relation à la Masse de l'Edisice, & enfin si l'harmonie & la bienseance s'y rencontrent. Apres il faut entrer dans le détail des parties & voir si les ordres sont reguliers, & que les moindres moulures & les moindres ornements n'echappent pas sans avoir reçeu quelque coup d'œil. Il est bon d'en mesurer quelques uns, & principalement les grandes proportions sans employer beaucoup de temps à les mettre au net ; ce travail ayant esté fait avec exactitude sur les Edifices Antiques, plus que sur les Modernes par d'autres Architectes à qui l'on

a une grande obligation de s'estre donné cette peine; & ensuite lorsque l'imagination est remplie de ces belles idées, on peut inventer quelque chose pour éprouver ses forces & pour voir si l'on a fait quelque progrez. Enfin apres que la Nature a comencé & que l'Art a conduit, l'Exercice acheve; & c'est dans la pratique que les autres parties deviennent utiles, puisque ny l'erudition, ny les discours, ny les voyages ny même enfin les desseins quelques beaux qu'ils soient, ne servent que de peu de chose, si on ne les sçait pas mettre en œuvre: c'est cette pratique qui fait le veritable Architecte, & qui luy fait remarquer la grande difference qu'il y a entre les desseins & l'ouvrage : c'est elle qui le rend maistre de tous les autres ouvriers lorsqu'il a la connoissance de leurs mestiers, estant necessaire qu'il sçache juger non seulement de la Sculpture, de la Charpenterie, de la Menuiserie, & de la Serrurerie, mais aussi des prix de toutes ces choses pour les proportionner à la dépense qu'il a dessein de faire. Elle fait que les ouvriers ont une déference aveugle pour ses sentimens, lorsqu'ils sont persuadés qu'il sçait joindre la pratique à la theorie, & enfin avec elle on bastit & on arrive à la fin que l'on s'est proposée. Il est vray que les difficultés qu'il faut surmonter pour se rendre habile homme en cet Art rebutent ceux qui commencent, & leur fait souvent abandonner la theorie pour se jetter dans la pratique, puisqu'il est impossible d'y exceller sans les Mathematiques & principalement fans la Geometrie, l'Arithmetique & la Perspective, & sans le des anciens Edifices pour en suivre les proportions & pour donner à leurs Bastimens une forme aussi agreable que reguliere. Ainsi avec beaucoup de travail l'Architecture se perfectionna peu-à-peu jusques au point où nous la voyons à present & comme l'Italie l'avoit receuë la premiere de la Grece, ce sut aussi chez elle qu'elle reprit son ancienne vigueur, & peu aprés passant les Monts; elle sût receuë avec tant d'accuëil par la magnificence de nos Rois, que leurs Bastimens pourroient aisement disputer avec les Antiques, & l'on doit esperer que dans quelque tems ils les pourront mesme surpasser de beaucoup.

Or pour conserver la bonne maniere que nous avons receuë par les écrits des plus excellents Auteurs, il les faut renouveller de tems en tems afin de retenir les esprits changeants dans des regles generales, (du moins s'ils ne veulent pas s'assujetir aux particulieres) & tascher qu'il n'arrive pas à la France aujourd'huy si eclairée ce qui est arrivé à l'Italie où presentement la licence dans les Arts n'a plus de bornes: puisqu'on ne voit point à Rome que les Bastiments, depuis ce siecle seulement, avent quelque rapport ni aux preceptes ni aux exemples de la veritable Architecture; ce ne sont que Cartouches, Frontons brisez, Colonnes nichées & autres extravagances que des Architectes tels que les Cavaliers Boromini, Pietre de Cortone, Rainaldi & plusieurs autres ont mis en usage, au mespris de ces monuments si magnifiques dont ils sont les depositaires, & que le tems a laissé devant leurs yeux pour les instruire; & ce qui

est de plus remarquable, c'est que leur Peinture & leur Sculpture sont semblables à leur Architecture: aussi at'on toujours observé que ces trois Arts ont eu le mesme sort dans les differens tems, parce qu'ils partent d'un mesme principe, qui est le Dessein: & puisque ces Architectes estiment leurs caprices des inventions ingenieuses, & disent que c'est une erreur de se contraindre par les regles, lorsqu'on a droit d'en faire de nouvelles, il est évident qu'ils prennent le chemin de tomber dans une maniere de bastir moins artiste que la Gothique, & tout-à-fait opposée à l'Antique qui est sans doute la meilleure

& la plus assurée.

Il est à propos de faire remarquer les changemens & augmentations faites à ce Livre, dont le Volume est plus commode que ceux qui ont paru en grand,& les Figures plus correctes que dans les autres Edit ons qui ont esté données en petit : outre qu'y ayant observé la propreté du trait & la justesse des ombres, qui ont été negligées dans l'Original, j'ay reduit en grand ce qui n'a pas pû estre assez expliqué en petit faisant tous les grands modules égaux, & mettant les profils à droite, & les échelles de modules aux endroits necessaires. J'ay de plus ajoûté les trois prémieres Planches qui manquoient à l'Ordre Composite, aussi bien que les plans & les tîtres qui sont au bas de toutes les Figures que j'ay dessinées avec exactitude, & qui ont été gravées par le Sieur le Pautre le plus habile Graveur pour l'Architecture, & employé à graver les Bâtimens du Roy. Ce qui est d'Italique au Texte, a été ajoûté pour

l'éclaireir & rendre le sens complet, ou pour faire connoître les mots changés, parcequ'ils estoient impropres ou équivoques, comme Corniche ou Ornement de dessus, pour signifier Entablement: & Pilastre, pour dire Pilier ou Jambage. J'ay continüé de mettre à tous les Ordres les noms des membres, moulures & ornemens, suivant l'intention de Vignole, qui n'en avoit mis qu'au Toscan. Mes Notes, qui sont d'un plus petit caractere & beaucoup plus amples que le Texte, le rendent intelligible, & les exemples que je cite, sont d'une grande autorité, pour faire valoir la doctrine de Vignole. J'ay aussi inseré les desseins de plusieurs de ses Bastimens, auxquels j'ay jugé à propos d'en joindre quelques-uns de Michel-Ange

le plus grand Architecte des modernes.

Quoique ce ne fust pas mon dessein de faire un T'raité complet d'Architecture, la diversité de la matiere & la connoissance de l'Art, m'ont insensiblement engagé à passer les limites que je m'estois prescrites, & à parler de presque toutes les parties de l'Architecture, comme des Portes, Fenestres, Niches. Cheminées, &c. de la Distribution & de la Décoration des Bâtimens & des Jardins: des nouveaux Ornemens de Sculpture, de Menuiserie, de Serrurerie &c. des Compartimens de Lambris, Voutes & Pavé: & de la Matiere & de la Construction des Edifices: & même à expliquer dans une Table par ordre alphabetique prés de cinq mil Termes concernant l'Art de bâtir, & contenus dans les discours & les figures de ce Livre, dont plus de la moitié n'avoit pas encore esté definie, & ce qui en avoit même paru,

n'avoit pas été traité assez à sonds, ni consirmé par des exemples, comme dans cette Table. Ainsi tout ce qui avoit été obmis par les autres Auteurs, qui la plus-part n'ont fait que des Commentaires sur Vitruve, qui ne regardent plus nos usages, ni l'Art de bastir d'apresent, se trouve rensermé dans ce Livre; c'est aussi ce qui en fait l'avantage, & cequi le rend non-seulement necessaire aux Architectes, aux Dessinateurs & à tous les Ouvriers qui travaillent aux Bastimens; mais encore utile à toutes sortes de personnes qui souhaittent avoir une parsaite idée de l'Architecture, pour en parler pertinemment, ou pour se communiquer avec ces mêmes Ouvriers.

Ensin j'avoüe que je n'aurois pas osé entreprendre un ouvrage de cette étendüe sans la sollicitation de plusieurs personnes sçavantes dans l'Architecture, qui m'ont persuadé que pour rendre de quelque utilité le fruit de mes études, & de mes voyages, je devois traiter les matieres de ce Livre aussi amplement que je l'ay fait. J'avoüe encore que sans me prévaloir de mes propres forces, j'ay consulté sur les doutes que je pouvois avoir, les personnes les plus éclairées, pour éviter la prévention dans mes sentimens, qui est le désaut ordinaire ou tombent ceux qui se mêlent d'écrire, & que je n'ay eu d'autre intention, que d'acquerir par ce travail une veritable estime qui est la plus solide recompense de la vertu.

## LAVIE

DE

# JACQUES BAROZZIO DE VIGNOLE

ARCHITECTE ET PEINTRE.



U I S Q U E jusqu'à present aucun de ceux qui ont mis ce Livre en lumiere, n'a pris le soin de donner une idée du merite de son Auteur, j'ay cru qu'il estoit à propos, ayant recuëilli de divers endroits les actions

de sa vie, de faire connoistre que par ses emplois & ses ouvrages il a esté un des plus grands Hommes

de sa profession.

Les guerres civiles de Milan ayant ruiné Clement Barozzio Citoyen de cette Ville & d'assez bonne famille, il se vit obligéà la quitter & à préserer ainsi son repos domestique au sejour de sa patrie; il choissit pour sa retraite Vignole petite Ville du Marquisat du même nom située dans le Territoire de Boulogne, où il est de sa semme qui estoit Allemande, un sils qui naquit le 1er. jour d'Octobre l'an 1507. & sût nommé Jacques Barrozzio. Clement ne sur

vescut pas long-temps aux premieres années de cet enfant; ainsi Vignole ( pour l'appeller du nom de sa patrie par lequel il est le plus connu) estant resté sans pere, & n'ayant d'autres moyens que la disposition naturelle qu'il avoit pour le Dessein, s'en alla à Boulogne pour y apprendre la Peinture, dans laquelle il ne fit pas grand progrez, parce qu'il n'en receut pas d'assez bons principes; mais comme il avoitune forteinclination pour l'Architecture, dont il avoit fait quelques petits Desseins qui réüssissoient assez bien, il resolut de l'embrasser pour en faire sa profession, & ayant aquis quelque reputation dans Boulogne il s'adonna à dessiner des Edifices pour plusieurs personnes, & principalement pour François Guichardin, alors Gouverneur de cette ville qui envoyoit ces Desseins à Florence à un certain Frere Damien de Bergame pour en executer les Modeles en bois colorez comme les matieres dont on les vouloit bastir- Mais Vignole voyant que l'Architecture ne consistoit pas seulement dans les Desseins ni dans la lecture des écrits de Vitruve, & que l'ouvrage par sa grandeur estoit fort different de ce que l'imagination avoit conceu & de ce que les mains avoient executé par ces sortes de Desseins, prit resolution d'aller à Rome pour y tirer des incomparables Originaux de l'Antiquité les regles de cet Art qu'on y trouve dans toute leur pureté.

A son arrivée en cette ville il se servit de la Peinture pour subsister: mais comme elle luy produisoit

peu de chose il se mit à dessiner pour Jacques Melighini Ferrarois Architecte du Pape Paul III. & aprés avoir demeuré quelque temps dans cet exercice, comme il y avoit alors dans Rome unel Academie d'Architecture composée de plusieurs personnes de qualité, dont les principaux estoient Marcel Cervin qui fut depuis le Pape Marcel II. les Seigneurs Massei & Mazzuoli, Vignole se donna au service de cette compagnie à qui il se rendit fort utile pour mettre au net les resolutions qui y avoient esté arrestées sur les difficultez de l'Art, & à mesurer & dessiner les anciens Edifices de Rome : cette pratique le fortifia dans le bon goust & luy fit prendre la maniere antique à laquelle il s'attacha de telle sorte qu'il ne s'en est jamais écarté.

Il arriva ensuite que François Primatice Architecte & Peintre Boulonois, qui estoit venu en France au service de François Premier, sut renvoyé à Rome l'an 1537. avec ordre d'acheter des Statuës antiques, & de faire mouler les plus belles. Vignole s'y trouvant pour lors, Primatice se servit de luy dans ses entreprises, & l'ayant reconnu pour un homme intelligent & d'execution, luy proposa de venir en France, ce qu'il accepta volontiers. Pendant deux ans qu'il y resta, il le secourut dans tous ses Ouvrages & luy aida à jetter en bronze ces Antiques qui sont à Fontainebleau. Outre plusieurs Perspectives qu'il sit dans le mesme lieu où le Primatice peignit des Histoires, il dessina des

bastimens pour le Roy, dont les Guerres empescherent l'execution. On tient qu'il a donné un Dessein de Chambor; mais il n'y a pas d'apparence que ce soit celuy-là qui ait esté executé, parce que l'Architecture de cette Maison Royale n'a nul raport à l'Antique que suivoit nostre Architecte: aussi dans son Livre de Perspective où il parle du fameux Escalier de ce Chasteau, il ne paroit point y avoir eu

de part non pas mesme à l'execution.

Il retourna ensuite à Boulogne pour s'aquiter de la parole qu'il avoit donnée au Comte Philippe Peppoli President de la Fabrique de saint Petrone pour travailler à l'Eglise: le Dessein qu'il en donna fut tellement approuvé de Jules Romain Peintre fameux, & de Christophe Lombard Architecte du Dôme de Milan, qu'ils le confirmerent par leurs signatures, & Vignole dans cette occasion triompha de l'envie de ses competiteurs qui taschoient de le traverser. Pendant son sejour dans cette ville il sit le Portique de la Façade du Change, il bastit à Minerbio le Palais du Comte Alamano Isolano & la maison del Bocchio d'une invention particuliere, & acheva le Canal du Navilio jusques dans Boulogne qui en estoit encore éloigné de plus d'une lieuë. Avant esté mal satisfait de ce travail, quoy que fort utile, il s'en alla à Plaisance où il donna le Dessein du Palais du Duc de Parme, & aprés avoir commencé l'ouvrage il en laifsa la conduite & les Desseins chifrez pour en poursuivre la continuation à Hiacinthe Barozzio

son fils qui estoit déja en estat de le soulager dans ses travaux.

Aprés avoir fait une fort belle Chapelle dans l'Eglise de saint François à Perouze, & après avoir basti l'Eglise de Mazzano, celles de saint Oreste & de Nostre-Dame des Anges à Assise & plusieurs Maisons pour des particuliers, il revint à Rome où le Vazari l'ayant produit au Pape Jules III. qui l'avoit connu pendant sa legation à Boulogne, il fut fait Architecte du Saint Pere l'an du Jubilé 1550. il bastit la Vigne Jules hors la porte del Popolo, qu'il enrichit de Fontaines ingenieuses pour l'usage & l'ornement de cette belle maison, il sit le corps de logis sur l'entrée & le petit Temple dedié à faint André sur la voye Flamine au Faux-bourg del Popolo. Depuis la mort de Michel Ange, il fut le reste de sa vie Architecte de l'Eglise de saint Pierre; & les quatre petits Domes qui accompagnent le grand, dont il y en a deux d'achevez, sont faits fur fon Dessein.

Enfin le Cardinal Alexandre Farnese connoissant son merite le presera à tout autre pour l'execution de ses magnisques entreprises : il acheva la Face de son Palais du costé du Tibre, & sit la Galerie qui a estépeinte par les Caraches, la fencstre du balcon de l'entrée sur la place, plusieurs portes, des manteaux de cheminées, & des ornemens dans les appartemens; & ce Cardinal estant Chancelier luy sit faire la Porte de Saint Laurent in Damasso, & un Dessein pour celle

de la Chancellerie qui n'a jamais esté executé.

La Compagnie de Jesus ayant esté favorablement receuë & establie dans Rome par le Pape Paul III. le Cardinal Alexandre Farnese son neveu sit bassir pour les Peres de cette societé l'Eglise de leur maison Professe dediée au saint Nom de Jesus. Vignole sit voir sa capacité dans cet ouvrage; le grand Ordre qui est Composite est de mesme qu'il l'enseigne. Il sit aussi le Dessein d'un Portail qui n'a point esté mis en œuvre à cause de sa mort, & n'éleva l'Edisice que jusques à la corniche. Jacques de la Porte son éleve sit la Voûte, le Dôme, le Portail, la Chapelle de la Vierge & les Autels, & cette

Eglise sut achevée l'an du Jubilé 1575.

Entre quantité d'ouvrages tels que l'Oratoire de faint Marcel, la Chappelle de l'Abbé Riccio dans l'Egise de sainte Catherine des Cordiers, celle de fainte Anne au Faux-bourg Pie, & plusieurs autres dans l'enceinte de la Ville de Rome & aux environs, le plus considerable Edifice qu'il ait basti est le Chasteau de Caprarolle, à huit ou dix lieuës de la Ville. Ce fut en cette occasion que le Cardinal Farnese luy donna lieu d'exercer son genie & son experience. Quoyque cette Maison soit pentagone aussi singuliere par sa figure que par sa scituation sur une colline entourée de vallons, elle ne laisse pas d'estre commode & en belle exposition; la Cour en est ronde, & communique à quatre appartemens à chaque estage, avec une grande Loge sur le devant, par deux Portiques circulaires l'un sur l'autre couverts

d'une plate-forme; les Ecuries & les Cuisines sont separées du corps du bastiment qui paroist une Forteresse au premier aspect, & neanmoins c'est un Palais que des Ordres fort reguliers distinguent de la maniere des vieux Châteaux qui ressembloient plutost à des prisons qu'à des Maisons de plaisance, & les Peintures de l'histoire allegorique de la Maison Farnese des fameux Thadée & Frederic Zuccaro achevent la magnificence de cet agreable séjour. Il y a plusieurs perspectives de l'invention & du pinceau de Vignole, il estoit fort entendu dans l'Optique qu'il avoit apprise dés sa jeunesse, & cette connoissance luy avoit donné une grande ouverture pour l'art de bastir, il en a compose un traité dont Hiacinthe Barrozio donna les memoires au Pere Ignace Panti Dominicain Professeur de Mathematiques qui l'a mis au jour avec des Commentaires l'an 1583.

Le Baron Berardino Martirano estant arrivé à la Cour d'Espagne pour ses affaires particulieres, le Roy Philippe Second qui le connoissoit pour un homme éclairé dans les Arts plus qu'aucun autre de sa qualité luy donna ordre de faire travailler par toute l'Italie des Architectes pour un Dessein de l'Eglise de saint Laurent de l'Escurial, il yen eut à Genes de Galeazzo Alessi, à Milan de Pellegrino Thibaldi, à Venize d'André Palladio, & un de l'Academie du Dessein de Florence, outre un autre que le grand Duc sit saire à Vincent Danti qu'il envoya en main propre au Roy: ensin

ce Seigneur ayant jusques à vingt-deux Desseins de disserens Architectes, il les donna à Vignole qui en sit un si beau, aidé des pensées des autres, qu'il su le plus agreable à Philippe II. & à toute sa Cour, ce qui sur cause que ce Seigneur luy proposa des conditions avantageuses & des appointements considerables pour l'engager au service du Roy Catholique: il sit ce qu'il put pour le faire venir en Espagne & lui faire executer l'ouvrage; mais Vignole le remercia, autant à cause qu'il estoit trop âgé, que parce qu'il travailloit avec assection à l'Eglise de saint Pierre, aussi l'on ne suivit pas son Dessein; car on tient que c'est Louis de Foix Patissen qui a basti cette Maison Royale.

Le Pape Gregoire XIII. & le Duc de Florence, ayant quelques differens pour les limites de leurs Estats dans le voisinage de Citta di Castello, Vignole sut deputé de la part de sa Sainteté pour les regler: il s'acquitta de cette commission avec la satisfaction du saint Pere, & estant de retour aprés s'estre promené plus d'une heure avec ce Pape, en luy rendant compte de l'affaire, il prit congé de sa Sainteté pour aller le lendemain à Caprarolle; mais la nuit il sut surpris de la siévre, & sa maladie dura depuis le premier jour de Juillet jusques au septième qu'il mourut, l'an 1573. âgé de soixante & six ans. Son corps sut honoré d'une Pompe sunebre par les Academiciens du Dessein qui l'accompagnerent à l'Eglise de

#### LA VIE DE VIGNOLE.

sainte Marie de la Rotonde; estant ordonné par une secrette providence que le plus celebre Ar-chitecte de son temps, sust enterré dans le plus beau & le plus magnissque Edissce du monde.

#### PREFACE DE VIGNOLE.



E pretends donner icy une intelligence parfaite de ce petit Ouvrage, & rendre compte des raisons qui m'ont engagé à le faire, & à le donner au Public. Ayant exercé pendant plusieurs années en divers

païs l'Art d'Architesture, j'ay pris plaisir en pratiquant ses Ornemens d'apprendre les sentimens de ceux qui en ont écrit, & les comparant les uns aux autres, & aux Edifices antiques qui subsistent encore; j'ay tâché d'en tirer une regle à laquelle je me pûsse arrester, & qui pust satisfaire entierement, ou du moins en partie, le jugement des personnes intelligentes sans y avoir d'autre veuë que de m'en servir dans mes besoins.

Pour en venir à bout je n'ay point eu d'égard aux opinions qui partagent les Auteurs entr'eux, & pour appuyer mon dessein avec plus de sondement, je me suis proposé pour modele les cinq Ordres qui se voyent dans les Antiquitez de Rome; & les considerant tous ensemble, & les examinant avec des mesures exactes, j'ay remarqué que ceux qui au jugement de tous paroissent les plus beaux & qui se presentent à nos yeux avec plus de grace ont une certaine harmonie & une correspondance si peu embarassée de nombres, que par les moindres Moulures on peut exactement mesurer les plus grandes: c'est pourquoy faisant une plus serieuse restexion sur le plaisir que nos sens re-

çoivent de cette proportion, & combien au contraire les choses qui en sont éloignées leur sont desagreables, comme les Musiciens le connoissent à tout moment dans leur science. J'ay travaillé depuis plusieurs années à reduire sous une regle courte & facile la pratique de ces cinq Ordres d'Architecture; & le moyen dont je me suis servi pour y

parvenir a esté tel.

Lorsque j'ay voulu par exemple me servir de l'Ordre Dorique par ma Regle, j'ay remarqué que celuy du Theatre de Marcellus estoit le plus universellement approuvé, c'est pourquoy je l'ay pris pour fondement de la regle de cet ordre, sur lequel ayant déterminé les parties principales, lors que quelque Moulure ne s'est pas trouvée conforme à la proportion des nombres, comme il arrive le plus souvent par la faute des Ouvriers, ou par d'autres accidens quine laissent pas d'estre considerables sur de petites parties, alors je n'ay point fait difficulté de les accommoder à ma regle, sans m'éloigner beaucoup de leurs mesures, faisant valoir cette licence par l'autorité des autres Doriques qui ont le plus de reputation, dont j'ay pris quelque petite partie pour suppléer à celuy du Theatre de Marcellus: si bien que de cette façon je n'ay pas fait comme Zeuxis des filles de Crotone, mais selon que mon raisonnement m'a pû conduire, faisant choix simplement des Ordres antiques tout ensemble, je n'av apporté de ma part que la distribution des proportions fondées sur des nombres simples sans me servir de Brasses, de Pieds, & de Palmes d'aucuns païs, mais seulement d'une mesure arbitraire, appellée Module, divisée en un certain nombre de parties égales, comme il se verra dans chaque Ordre en particulier. Cela apporte une si grande facilité à cette partie de l'Architecture, qui est de soy assez embarassée, que quelque mediocre esprit que ce soit, pour peu qu'il ait d'inclination pour cet Art, pourra tout d'une veuë, & sans prendre la peine de beaucoup lire, comprendre le tout, & s'en servir ingenieusement.

Quoy que je n'eusse aucun dessein de rendre cet Ouvrage public, je me suis neanmoins laissé vaincre comme tous les Auteurs aux prieres de mes amis qui le souhaitoient, & encor plus à la genercuse liberalité de Monseigneur le Cardinal Farnése, qui outre les obligations extraordinaires que j'ay à son illustre maison, m'a facilité le moyen de faire ces diligences, & a voulu qu'il ne manquast rien pour donner cette satisfaction à mes amis, & estre en état de vous presenter encore dans peu de temps quelque autre chose de considerable sur ce sujet, si vous recevez celuy-cy, comme je l'espere: Ce n'est pas veritablement mon intention de répondre aux objections que quelques personnes m'ont preparées; car je laisse à l'Ouvrage mesme le soin d'y satisfaire, appuyé du jugement des personnes intelligentes qui répondront à ma place, s'il est assez heureux pour leur plaire. Cependant si l'on croit que la peine que j'ay prise soit inutile, parce qu'on ne

peut donner de regle certaine sur cette matiere, puis qu'au sentiment de tous, & de Vitruve mesme, il faut souvent augmenter ou diminuer les proportions des membres & des Ornemens, pour suppléer aux endroits où la veuë se trouve trompée par quelque accident; je répondray qu'il est en ce cas absolument necessaire de déterminer au juste ce qui doit paroistre à nostre œil, asin que cela puisse servir ensuite de regle constante, & qui soit exactement suivie; ce qui se peut faire par de belles regles de Perspective qui sont certaines, & dont j'espere vous donner dans peu de temps une pratique si necessaire à l'Architecture & à la Peinture, que je suis persuadé que vous la receyrez agreablement.

Mon dessein, comme j'ay déja dit, n'ayant esté que de me faire entendre à ceux qui ont déja quelque connoissance de cet Art, je n'avois pas mis de nom aux Moulures particulieres des cinq Ordres, que je supposois que l'on connoissoit. Mais comme j'ay veu par experience que cet Ouvrage plaist encore beaucoup à plusieurs personnes de qualité qui sont bien-aises de pouvoir entendre sans peine le détail des Ornemens de l'Architecture, dont ils souhaiteroient sçavoir les noms en particulier; je les ay mis en la maniere qu'on s'en sert ordinairement à Rome, & dans l'Ordre qu'on pourra remarquer, avertissant que l'on ne parlera que dans l'explication du premier Ordre des Moulures qui se trouvent communes à tous les autres.





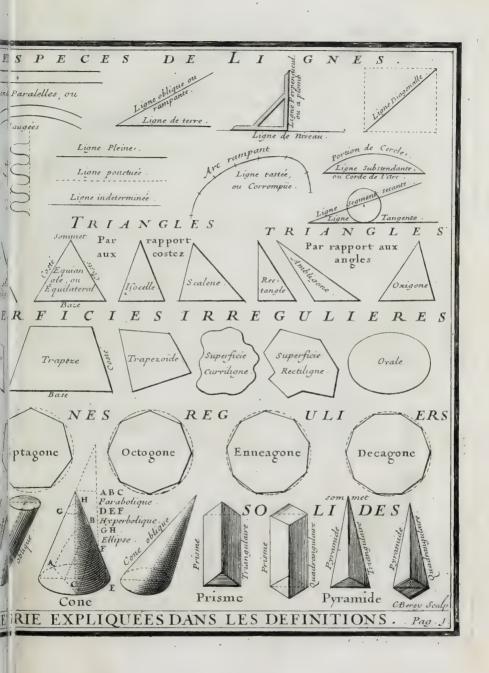



Des Moulures, & de la maniere de les bien profiler.

Omme ce Livre contient les principes de l'Architecture, j'ay jugé à propos de parler d'abord des Moulures qui en sont les élemens, & de la maniere de les profiler.

Es Moulures sont à l'Architecture ce que les Lettres sont Là l'écriture. Or comme par la combinaison des caracteres il se fait une infinité de mots en diverses langues; aussi par le mélange des Moulures on peut inventer quantité de profils differens pour toutes sortes d'Ordres, & de compositions regulieres & irregulieres: Mais comme en Architecture il ne se doit rien faire qui ne soit fondé sur la Nature & sur la Geometrie, & que ses regles ne sont pas si arbitraires que quelques-uns se l'imaginent; on doit sçavoir que le contour de chaque Moulure est étably sur la Geometrie, & que de mesme qu'il n'y a que trois natures de ligne en Geometrie qui sont la droite, la courbe & la mixte; aussi n'y at-il que trois especes de Moulures, scavoir des Moulures quarrées, des rondes, & de celles qui sont composées de ces deux natures de lignes. C'est pourquoy l'on peut remarquer dans l'Architecture Gothique, que ceux qui l'ont inventée s'estant voulu éloigner de ces figures parfaites, ne les pouvant, ou ne les voulant pas imiter, & ayant affecté de se servir des plus imparfaites pour distinguer leur Architecture de la Greque & de la Romaine, ils ont inventé une maniere de Moulures & d'Ornemens ridicules; ce qui a rendu leurs Ouvrages desagreables à voir, sur tout quand l'on a veu les Ouvrages antiques. Des Moulures les unes sont grandes comme les Doucines Oves, Gorges Talons Tores & Scoties, & les autres sont petites comme les Filets Astragales & Congez. Ces petites Moulures servent à couronner & à separer

les grandes, & pour leur donner aussi plus de relief & de distinction. Le Cavet, le Quart-de-rond & le Talon, se font aussi quelquesois fort petits, comme entre les faces des Architraves & des Archivoltes, & aux Chambranles. Mais pour la Doucine, le Larmier, le Denticule, & la Plattebande de modillons, ces Moulures sont toûjours grandes, & couronnées de plus petites. L'Ove ou Quartde rond & le Talon dans les Corniches sont aussi des grandes Moulures & couronnées de plus petites. Le Tore petit & grand, ainsi que la Scotie, qui fait presque le contraire effet du Tore, ne servent gueres qu'aux Bases, & sont distinguées par des Listels & Astragalles. Toutes ces Moulures se tracent differemment, selon la distance d'où elles doivent estre veues; ce qui doit regler la saillie ou retraite qu'on leur veut donner. Les plus belles Moulures sont celles dont le contour est parfait, comme le quart de rond, & le Cavet ayant le quart de Cercle, & le Talon & la Doucine tracée de deux portions de Cercle égales par un triangle equilateral, les Moulures quarrées doivent estre d'équerre & à plomb. Les Astragalles dont le contour est ordinairement des trois quarts, ou des deux tiers de leur circonference, doivent estre dégagez des plus grandes Moulures par un petit filet enfonce qui est presque imperceptible, que les Massons nomment le coup de crochet, & les Menuisiers le grain d'Orge. Rarement les Moulures excedent en faillie leut hauteur, si ce n'est le Larmier; mais alors il est bon-de refouiller son plasond en canal, & faire la mouchette pendante. Or pour tracer toutes ces Moulures, il est necessaire de quelques principes de Geometrie pour en connoistre les figures; comme de sçavoir que le Triangle equilateral a trois costez & trois angles égaux, que le quart de Cercle est la quatrième partie de la circonference d'un Cercle, & que la ligne à plomb sur celle de niveau forme deux angles égaux, & ainsi des autres; ce qu'il est facile de comprendre par la planche des Moulures tracées geometriquement, où les lignes ponétuées servent

| 1                                             | set .                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Termes des Ouvriers<br>Filet, Listel, Listeau | ou Reglet et Bandelette           |
| Baguette                                      | ou Astragale ·                    |
| Boudin, Rond, Boxel,                          | ou Petit Tore, et Tore superieur. |
|                                               |                                   |
| Gros baston, Boudin,                          | ou Gros Tore                      |
| Scotie Rond creux                             | ou                                |
|                                               |                                   |
| Quart de rond<br>renuerse droit               | ou Eschine Astragalle Lesbien .   |
|                                               |                                   |
|                                               | ou Escape, ou Cymaise Dorique     |
| Gorge Talon                                   | ouCymaise Lesbiene                |
| renuerse, droit                               |                                   |
|                                               |                                   |
| Doucine ou Gueule :                           | ou Gueule Gorge et Cymaise        |
|                                               |                                   |
| Goutiere Mouchette                            | ouCouronne, et Larmier.           |
|                                               |                                   |
| Flafond                                       | Sofite                            |
| Moulure, ouale en demi-cœur                   | ou · · · · · · Tore Corompu       |
| PLA                                           | Pag .m .                          |
| MOULURES AV TRAIT.                            | MOULURES OMBRÉES.                 |

à faire l'operation, comme les lignes pleines pour marquer le contour des moulures & les petites croix les centres où pose la pointe fixe du Compas. Il y a encore d'autres Moulures, qui n'estant pas tracées avec le compas sont un bon esset comme celles qui ressemblent à la moitié d'un cœur, les Doucines sort basses, les Scoties en demy ovale & traits corrompus, & plusieurs autres qui reçoivent leur contour de l'endroit où elles doivent estre mises; Ces sortes de Moulures servent aux Profils des Chambranles, aux Quadres de Compartiments, & de Tableaux & aux Bassins de Fontaines où les Moulures doivent avoir peu de relief.

L'Art de bien profiler est une partie tres-necessaire pour exceller dans l'Archirecture, puisque tel reussit dans la distribution d'un Plan, & dans la belle composition d'une Façade, qui diminuë souvent labeauté de son ouvrage par le mauvais effet de ses Profils. La maniere antique est plus hardie que correcte ainsi que celle de Michel Ange. Les plus beaux Profils sont les moins chargez de Moulures, où elles sont le moins repetées & messées alternativement de quarées & de rondes; mais sur tout qu'il y en ait toujours de petites entre les grandes pour les faire valoir par leur comparaison : il faut que la saillie du Profil soit proportionnée à sa hauteur par raport au corps qu'il doit couronner: & tâcher qu'il y ait toûjours quelque grande Moulure qui maistrise dans le Profil, comme le Larmier dans la Corniche qui est la Moulure la plus essentielle & qui se trouve obmise dans quelques ouvrages de grande reputation, comme au Temple de la Paix à Rome. Il est bon d'éviter l'égalité des Moulures dans un Profil, en sorte qu'elles doivent estre de differentes hauteurs, & lors qu'une Moulure en couronne une autre elle ne peut estre plus haute que de la moitié de celle qu'elle couronne, ny moins du tiers, comme le silet sur le talon, & l'astragale sous l'Ove ne doit estre moindre du quart, ny plus fort que le tiers de l'Ove, le denticule doit estre la plus haute des Moulures sous le Larmier, & le Larmier peu moins fort que la

Cymaife; aussi est-il trop bas aux Ordres Corinthiens du Pantheon tant au dehors qu'au dedans : le Talon ne doit point estre arrondi par le haut comme celuy de l'Architrave de l'Arc de Constantin; le Contour de la Doucine doit estre coulant, dont la partie concave doit estre égale à la convexe. Philbert de Lorme & plusieurs autres Architectes ont incliné en dedans le haut du Larmier des Corniches, & les faces des Architraves, pour éviter à ce qu'ils prétendent, la saillie; cette pratique est défectueuse, ( quoy qu'il s'en trouve quelques exemples Antiques) parce qu'il faut que les Moulures quarrées soient à plomb & d'équerre. Jamais une Corniche ne doit estre couronnée par un membre rond; & fans arreste comme un Astragalle ( quoy qu'il y en ait des exemples;) mais par un Listel & Plattebande. La proportion des Modillons est telle que leur espace qui doit estre quarré dans le Plafonds du Larmier soit le double de la largeur de leur nud, ainsi leur saillie sera le double de cette largeur. Les trois parties de l'Entablement tiennent la proportion que leur donne chaque Ordre.

Or pour bien juger du choix que l'on doit faire des Profils, il ne faut pas seulement's arrester aux Desseins & aux Livres, mais s'instruire par les ouvrages mesmes, parce que la situation des Profils estant de grande consequence pour les rendre propres à la place où on les veut employer, il faut par la comparaison des ouvrages se faire une bonne manière de

profiler comme l'ont eue Vignole & Palladio.

Quoy que l'Art de profiler soit ainsi que j'ay dit cy-dessus, fondé sur la Geometrie, comme le dessein y doit avoir pour le moins autant de part que cette science, il faut accommoder ses Profils à l'œil & n'estre pas obligé de se servir du Compas & de la Regle pour les moindres Moulures, asin de pratiquer cette partie d'Architecture si necessaire, avec une grande facilité; ainsi pour s'instruire il se faut exercer à profiler plustost en grand qu'en petit, parce que l'esset en est plus sensible.

#### Des Ornemens des Moulures.

E nombre des Ornemens estant presque infini, j'ay seulement donné les plus usitez & les plus convenibles à chaque Moulure, & j'ay présert ceux de Viznole à ceux des autres Architectes, parce qu'il a le plus suil Antique dans ses Ornemens, & qu'il les a dessinez a'une grande maniere.

Omme il est necessaire que l'Architecture soit proportionnée à la dignité du lieu qu'elle décore, ses Ornemens doivent estre mis si à propos qu'il n'y en ait aucun qui ne serve à faire connoistre le jugement de l'Architecte & l'usage de l'Edissice; aussi voit-on que les Anciens ne les ont point employez par hazard, puisque par les moindres fragmens on a connoissance de leurs Temples, Bassiques, Arcs de Triomphes, & autres Edissices qui servoient plustost à la décoration qu'à l'utilité publique. Mais sans parler de tous les Ornemens qui entrent dans la composition des Ordonnances, je diray seulement que pour ceux qui enrichissent les Moulures; ils sont ainsi que les autres ou indifferens ou fignificatifs; ceux qui sont indifferens se mettent sur les Moulures sans aucune consequence; mais les significatifs doivent estre propres & servir de symboles pour faire connoistre l'Edissice par quelques-unes de ses parties.

Les uns & les autres se travaillent ou de relief sur les Moulures, ou fouillez dans icelles, comme le Quart de-Rond qui peut estre orné de petites seuilles ou coquilles taillées sur le nud de son contour, ou bien d'Oves souillez au dedans comme on les fait ordinairement, parce que cette Moulure estant circulaire & de grand relief, elle deviendroit trop pezante si elle estoit ornée par le dessus ainsi que les Baguettes, où l'on taille des Perles, Patenostes, Olives & Cordelieres. On fait tout le contraire pour les Moulures creuses comme le Cavet & la Scotie dont les Ornemens sont plustost taillez en dehors de



leur Contour. Les plus communs Ornemens & dont on se sert indifferemment pout toute sorte de sujets sont les Oves, qui sont de plusieurs manieres, les Rays de Cœur, les Fleurs & Feuilles tant naturelles que grotesques, les Fruits de diverses especes, des Canaux qu'on nomme Portiques, & une infinité d'aurres qu'on peut voir aux Edifices Antiques. Toutefois si ces Ornemens ne sont menagez avec beaucoup d'Art, les Profils en reçoivent plustost de la confusion & de la pezanteur que de la richesse & de la legereté. La regle la plus generale cst, que les Moulures soient taillées & lisses alternativement, afin que cette simplicité entre celles qui sont ornées donne un repos & une harmonie dont l'œil reste extrémement satisfait. Par exemple, il ne faut presque jamais orner la face du Larmier d'une Corniche ny celle d'un Architrave ou d'un Archivolte, sinon aux endroits où il faut une grande richesse d'Architecture, comme aux Retables d'Autels où toutes les moulures peuvent estre taillées excepté celles qui les separent & couronnent comme les Filets. Tous les Ornemens comme les Oves, Rays de Cœur, Denticules, Perles, Olives & autres qui enrichissent les Moulures, doivent répondre à plomb les uns sur les autres; & les plus grands comme les Modillons & les Denticules reglent les plus petits. Il faut aussi remarquer que les Ornemens doivent convenir aux Ordres; de sorte que les plus riches soient employez aux plus delicats, comme au Corinthien & au Composite: & qu'au contraire il est presque inutile d'en mettre au Toscan & au Dorique. Il faut aussi dans la décoration des Façades que toutes les parties en soient ornées par proportion des unes aux autres; de sorte qu'il n'y en ait pas de simples & destituées d'Ornemens lorsque quelques-unes sont enrichies avec profusion; parce que l'Architecture tirant ses proportions du corps humain, ses Ornemens luy doivent estre aussi convenables que la parure dans les habillemens; aussi comme les Anciens ne les ont point inventez sans raison: on peut à leur imitation en inventer qui ayent rapport au sujet qu'on traite. Outre les Ornemens des

Moulures il y en a d'autres, comme ceux des Frises, où les Anciens ont representé en bas relief diverses Histoires, Mysteres & Instrumens de leur Religion: on peut faire des Masques & des Testes d'une varieté presque infinie; mais il est extrémement contraire à la bien-séance d'en mettre de grotesques & de profanes dans des lieux Saints, comme a fait Michel-Ange au Tombeau du Pape Paul Troisiéme, dans l'Eglise de saint Pierre de Rome; & comme on voit que l'Architecture Gothique est remplie de Chimeres, Harpies & Animaux difformes qui ne signissent tien : puisque dans les Eglises il ne doit y avoir que des Images de Cherubins, de Vertus & autres Attributs de la Religion. Les Consoles sont aufsi employées avec beaucoup de grace pour porter les Corniches, ou servir de Clefs aux Arcades: & leurs feuilles doivent estre de la mesme espece que celles du Chapiteau, s'il y a un Ordre à la Façade. Il se faut aussi garder de mettre des Anges & aurres figures de Saints pour porter des Entablemens à la place des Thermes, Persans & Cariatides. Les Trophées, Festons, Bustes, Vases & plusieurs autres Ornemens contribuent beaucoup à la décoration des Façades, comme on le fera voir dans la suite de ce Livre. Il se trouve des Fragmens antiques qui marquent que les Edifices en ont esté d'une richesse trop confuse, comme on voit par un Profil Corinthien des Thermes de Diocletien rapporté dans le Parallele & à l'Arc des Orphévres à Rome.

Il faut remarquer dans la maniere de tailler les Ornemens, que ceux des Profils du dedans doivent avoir moins de relief que ceux du dehors: à quoy la grandeur de l'ouurage contribuë encore, par ce que si l'Edifice est Colossal, il n'a pas besoin de quantité d'Ornemens, mais beaucoup souillez, sur tout au dehors, pour leur donner un grand relief. Toutes ces observations sont generales, laissant les particulieres à la corre-

ction & au bon goust de l'Architecte.

#### DU CHOIX DES PROFILS.

I'Ay crû qu'il estoit necessaire pour faire voir le different goût qui se trouve dans les Profils, d'en donner deux exemples Antiques & deux Modernes, par les quels on pût juger de leur distinction.

A Prés avoir parlé des Moulures en general & des Ornemens qui leur conviennent, pour faire connoître que la difference des Profils consiste dans le different assemblage de ces mesmes Moulures, j'ay choisi quatre Profils de l'Ordre Ionique, qui est celuy qui tient la moyenne proportionnelle entre le solide & le delicat, le simple & le riche. J'en ay mis deux antiques dont le plus beau est tiré des Thermes de Diocletien, & par consequent bâti dans un temps où l'Atchitecture estoit encore dans sa purcté: & l'autre du Temple de la Fortune Virile qui a esté fait à ce qu'on tient bien auparavant & sous les Rois de Rome, où la connoissance que les Romains pouvoient avoir des Arts estoit proportionnée à la puissance de leur Republique naissante. J'en ay aussi rapporté deux Modernes dont le moindre est celuy de Serlio, qui n'a pas acquis ce goût excellent qui se trouve dans les Ouvrages de Palladio; ainsi on peut dire que ces Profils sont de quatre differentes manieres, dont celuy des Thermes de Diocletien sera nommé de maniere proportionnée, comme celuy de la Fortune Virile est au contraire fort disproportionné: & le Profil de Serlio se trouvera d'une maniere séche & mesquine en comparaison de celuy de Palladio, qui est d'une maniere gratieuse & d'une élegante proportion.

Pour faire une juste Critique de ces quatre Profils, il les faut observer l'un aprés l'autre: & commençant par celuy du Temple de la Fortune Virile sans avoir égard à l'Ordre qu'il couronne dont il ne s'agit pas à present, mais le regardant par luy-mesine, on trouvera que les trois parties qui le composent



n'ont point de rapport entre elles: que la Frise est extrémement petite n'ayant que les deux cinquiémes de la hauteur de la Corniche, & environ les deux tiers de celle de l'Architrave: & que cette Corniche est plus de la moitié de l'Entablement; que le Larmier n'a pas la moitié de la Cymaise: que le Talon qui le couronne est presque aussi pu ssant que le Larmier: que les Denticules sont quasi quarrées & plus hautes que le Larmier: que les trois fasces de l'Architrave sont à peu prés égales & aussi mal separées par des Chamfrains, que mal couronnées par un Talon dont le Filet est aussi haut que ce Talon; & qu'ensin cet Astragale taillé d'Olives & de Perles à la d'uxième fasce est mis sort mal-à-propos.

Quant à l'Entablement des Thermes de Diocletien l'Architrave est plus haut que la Frise qui est lisse & bombée, & la Corniche plus haute que l'Architrave, comme elle le doit estre: la faillie de cette Corniche est égalle à sa hauteur, aussi Vignole a-t-il imité ce Prosil pour sa beauté. J'ay tiré ce morceau d'aprés une Estampe tres-rare gravée à Anvers en l'année 1558. sur les desseins de Sebastien d'Oya Architecte de Philip-

pe II. Roy d'Espagne.

Pour ce qui est du Profil de Serlio, on remarque que bien qu'il ait suivy la doctrine de Vitruve, il est pourtant sort éloigné de Palladio qui s'est toûjours conformé aux plus parfaits Antiques ayant imité les Modillons du Temple de la
Concorde, & d'une Antiquité prés saint Adrien rapportée
par Serlio; mais que son Profil surpasse en beauté ces Antiques, au lieu qu'à celuy de Serlio la Corniche est trop soible
dans le tout (n'estant gueres plus haute que l'Architrave) &
dans les parties par de petits Filets qui la rendent chetive &
le Profil assamé. Le Filet sur la Cymaise est trop petit de la
moitié ainsi que les autres: la Plate-bande des Denticules est
trop faillante de la largeur d'une Denticule: ce Membre taillé
est mal couronné & mal soûtenu par de petits Talons; & le
bec de la Mouchette pendante est trop soible.

# TABLE

DES

# TRAITEZ ET FIGURES

# PLANCHES DE CE LIVRE

PREMIERE PARTIE.

PREFACE pour servir d'Introduction à l'Architecture.

LA VIE de Vignole,

PREFACE de Vignole.

FIGURES des Principes de la Geomettrie. Planche † page j.

DES MOULURES, & de la maniere de les bien profiler. p. j. Pl. A. p. iij.

Des Ornemens des Moulures. p. vj. Pl. B. p. vij. Du choix des Profils. p. x. Pl. C. xj.

DES CINQ ORDRES EN GENE-RAL. pag. 1. Planche 1.

DE L'ORDRE TOSCAN. p. 6. Pl. 2.

Portique Toscan sans Piedestal. p. 10. Pl. 3.

Portique Toscan avec Piedestal. p. 12. Pl. 4.

Piedestal & Base Toscane. p. 14. Pl. 5.

Chapiteau & Entablement Toscans. p. 16. Pl. 6.

# DE L'ORDRE DORIQUE. p. 18. Pl. 7.

Portique Dorique sans Piedestal. p. 24. Pl. 8.

Portique dorique avec Piedestal. p. 26. Pl. 9.

Piedestal & Base Dorique. pag. 28. Pl. 10.

Entablements Doriques. p. 30. Pl. 11. p. 32. & Pl. 12.

Plasonds des Corniches Doriques. p.3 4. Pl. 13. & 14.

DE L'ORDRE IONIQUE. p. 36. Pl. 15.

Porrique Ionique sans Piedestal. p. 40. Pl. 16.
Porrique Ionique avec Piedestal. p. 42. Pl. 17.
Piedestal, Base & Imposte Ioniques. p. 44. Pl. 18.
Entablement Ionique. p. 46. Pl. 19.
Chapiteau Ionique. p. 48. Pl. 20.

Maniere de tracer la Volute Ionique. p. 50. Pl. 21. Autre maniere de tracer la Volute Ionique. p. 52. Pl. 22.

Description de la Volute de Goldman. p. 54. Pl. 23.

DE L'ORDRE CORINTHIEN p. 56. Pl. 24.

Portique Corinthien sans Piedestal. p. 60. Pl. 25.
Portique Corinthien avec Piedestal. p. 62. Pl. 26.
Piedestal & Base Corinthienne. p. 64. Pl. 27.
Plan & profil du Chapiteau Corinthien. p. 66. Pl. 28.
Chapiteau & Entablement Corinthiens. p. 70. Pl. 29.

DE L'ORDRE COMPOSITE. p. 72. Pl. 30.

Portique Composite sans Piedestal. p. 76. Pl. 31. Portique Composite avec Piedestal. p. 78. Pl. 32. Piedestal & Base Composite. p. 80. Pl. 33.

Plan & profil du Chapiteau Composite. p. 82. Pl. 34. Chapiteau & Entablement Composites. p. 84. Planc.

35. Plafonds des Corniches Corinthienne & Composite. p. 88. Pl. 36.

Impostes Corinthienne, & Composite. p. 92. Pl. 37. Chapiteaux Antiques & Base Attique. p. 96. & 99. Pl. 38.

Manieres de diminuër les Colonnes. p. 100. Pl. 39. Description de la premiere Conchoïde des Anciens. p. 104. Pl. 40.

Maniere de torser les Colonnes. p. 106. Pl. 41. Des Colonnes torses ornées. p. 110. Pl. 42. Entablement de Couronnement. p. 112. Pl. 43.

DES PORTES EN GENERAL. p. 114. Pl. 44. A.p. 117.

Porte Rustique d'Ordre Toscan. p. 122. Pl. 44. B. Porte pour le Palais de la Chancelerie. p. 124. Pl. 45.

Porte du Château de Caprarole. p. 126. Pl. 46. Porte de l'Eglise de S. Laurent in Damaso. p. 128. Pl. 47.

Porte du Salon du Palais Farnése. p. 130. Pl. 48.

DES FENESTRES EN GENERAL. p. 132. Pl 49

Fenestre du Palais Sachetti. p. 142. Pl. 50. Fenestre de Vignole. p. 144. Pl. 51. DES NICHES EN GENERAL. p. 146. Pl. 52. & p. 149.

Niches en Retables d'Autels. p. 154. Pl. 53. Niche du Salon de Cligni. p. 156. Pl. 54.

DES CHEMINE'ES EN GENERAL. p. 158. Pl. 55.

Cheminée du Palais Farnése. p. 164. Pl. 56.. Grandes Cheminées pour Salles & Galleries. p. 166. Pl.

57. Moyennes Cheminées pour les Chambres. p. 168. Pl. 58.

Petites Cheminées pour les Cabinets. p. 170. Pl. 59.

DE LA DISTRIBUTION DES PLANS ET DE LA DECORATION DES FACA-DES. p. 172.

Plan des Offices. p. 174. Pl. 60.

Plan du Rez de Chaussee. p. 176. Pl. 61.

Plan du premier Etage. p. 180. Pl. 62.

Elevation du grand Corps de Logis. p. 182. Pl. 63.

Elevation d'une des Ailes & Coupe du grand Corps de Logis. p. 184. Pl. 63. B.

Explication de la Charpenverie. p. 186. Pl. 64. A. & 64. B.

De la Decoration des Jardins. p. 190. Pl. 65. A. & p. 200. Pl. 65. B.

DE LA MATIERE ET DE LA CONSTRUC-TION DES EDIFICES. p. 201.

Des Pierres propres à bâtir. p. 202.

Des Marbres & de leurs différences couleurs. p. 209.

De la Liaison des Pierres. p. 213.

De l'Usage du Fer dans les Bastimens, p. 216. Pl. 65. C. & 65. D.

Des Bois qu'on employe dans les Bastimens. p. 220.

DE LA COUVERTURE DES COMBLES p. 223.

Du Plomb. p. 224.

Du Cuivre, p. 225-

De l'Ardoise. p. Ibidem.

De la Tuile. p. 226.

Des VITRES. p. 227.

De la Peinture ou Impression dans les Bustimens, p. 228.

DE LA CONSTRUCTION DES EDIFICES. p. 231.

De la maniere de planter les Bastimens. p. Ibidem.

Des Fondemens des Edifices. p. 233.

De la Coupe des Pierres. p. 236. Pl. 66. A. & 66. B. p. 241.

REMARQUES SUR QUELQUES BASTI-MENS DE VIGNOLE. p. 245.

De l'Eglise de Saint André à Ponte-Mole p. 246. Pl. 67.

# TABLE DES TRAITEZ

Dedans de l'Eglise de S. André. p. 248. Pl. 68. De l'Eglise du Grand Jesus à Rome. p. 250. Pl. 69. &

De la Vigne du Pape Jules à Rome. p. 254. Pl. 71. Du Chateau de Caprarole, &c. p. 256. Pl. 72. Elevation du Chateau de Caprarole. p. 259. Pl. 73.

# SECONDE PARTIE.

PREFACE SUR LA VIE ET SUR LES
OUVRAGES DE MICHEL-ANGE. p. 261.

Porce du Peuple à Rome. p. 268. Pl. 74.

Porte Pie, à Rome. p. 270. Pl. 75.

Porte de la Vigne du Patriarche Grimani à Rome. p. 272. Pl. 76.

Profils des Portes du Peuple, Pie, & Grimani. p. 274. Pl. 77.

Porce de la Vigne du Cardinal Sermonette à Rome. p. 276. Pl. 78.

Porte de la Vigne du Duc Sforce, à Rome. p. 278. Pl. 79.

Profils des Portes Sermonette & Sforce. p. 280. Pl. 80.

Le Capitole moderne de Rome, &c. p. 282. Pl. 81. &82.

Porte principale du Capitole. p. 286. Pl. 83.

#### ET DES FIGURES.

Porce sous le Portique du Capitole. p. 288. Pl. 84.

Fenestres à Balcon, du Capitole. p. 290. Pl. 85.

Chapiteau Ionique de Michel-Ange au Capitole. p. 292. Pl. 86.

BASES & Chapiteaux Corinthiens, de feüilles d'Achante & d'Olivier. p. 294. Pl. 87.

Bases & Chapiteaux Composites, de seüilles de Persil & de Laurier. p. 296. Pl. 88.

Bases Composées & Chapiteaux Symboliques. p. 298. Pl.89.

Cannelures rudentées & ornées. p. 300. Pl. 90.

COLONNE avec diverses bandes. p. 302. Pl. 91.

Dispositions de Colonnes & de Pilastres. p. 304. Pl. 92.

Diverses Especes de Colonnes extraordinaires & symboliques. p. 306. Pl. 93.

Diverses Especes de Piedestaux extraordinaires. p. 312. Pl. 94.

Divers Balustres d'Apui. p. 318. Pl. 95.

Divers Entrelas d'Apui. p. 324. Pl. 96.

Diverses Especes de Bossages. p. 326. Pl. 97.

Entablemens pour les Façades, & Corniches pour les Apartements. p. 328. Pl. 98.

#### TABLE DES TRAITEZ, &c.

DES COMPARTIMENS EN CENERAL. P. 335.

Des Compartimens des Murs de face. p. 336.

Des Compartimens des Lambris. p. 338. Pl. 99.

Des Compartimens, Assemblages, & Profils de Menuiserie. p. 340. Pl. 100.

Des Compartimens, des Voutes & Plafonds. p. 342. Pl. 101.

Des Compartimens du Pavé. p. 348. Pl. 102. & 103. P. 353.

AVERTISSEMENT. p. 356.

EXPLICATION DES TERMES D'ARCHI-TECTURE p. 361. &c.



# TABLE

## DES MATIERES

contenuës en ce Livre.

## A

A CANTHE: ses Especes & son Usage dans les Chapiteaux, page 294.

Acouplement des Colonnes: defaut dans le Dorique, avec exemple. p. 20. comme se doit faire celuy des Pilastres avec les Colonnes. 21.

Acroteres, leurs Proportions. p. 272. ont donné origine

aux Balustrades. 318.

Aires, comment pavées chez les Anciens. p. 350. comment elles le sont aujourd'huy, 351. &c. celles de plâtre & de gyp pour les Planchers. 352.

Allées dans les Jardins: leurs especes, & moiens de les conferver. p. 193, leurs largeurs & leurs issues. 194.

Amphitheatre ou Arenes de Nismes, autrefois Colonie des Romains en Languedoc: son Toscan trop rustique, p. 8. Amphi. heatre de Pole en Dalmatic. Ibidem.

Amphirheatre de Verone en Italie: confusion de ses Bossages.

p. 9.

Apareil, ce qui contribüe à sa beauté. p. 337. pratique pour sa propreté. ibidem.

Apartement, sa distribution. p. 178. quel est le moindre.

Arbrisseaux, ceux qui conviennent aux Parterres, p 191.

Arc de Constantin à Rome: proportion de son piedestal. p.

64. disproportion de son Imposte. 92. & Base de son Corinthien. 99.

Arc des Banquiers, vulgairement dit des Orphevres dans le Marché Romain: confusion de ses ornemens. p. 1x. & 75.

Arc de Gordien, autrement l'Arc des Portugais dans le Cours

à Rome: quand & pourquoi demoli. p. 124.

Arc de Janus, à Rome: disproportion de ses Niches. p. 148. Arc de Septime Severe, à Rome: proportions des Clefs de les Arcades. p. 62. de son Piedestal. 64. de son Ordre. 75. de son Chapiteau. 82. disproportion de son Imposte. 92.

Arc de Titus, dans le Marché Romain: proportions des Clefs de ses Arcades, p. 62. de son Piedestal. 64. & 80. de son Ordre. 75. beauté de son Chapiteau. 82. relief de sa Frise. 84. ses Modillons extraordinaires. 88. ses Niches.

154.

Arc de Triomphe, à Paris: proportion de son Piedestal.p. 64. Arcades, leurs proportions ordinaires. p. 10. & 40. abus touchant les Arcades. 76. réfutation de ce que dit Scamozzi touchant les piliers des Arcades de Vignole. 78. usages contre la solidité sur ce sujet dans des Palais & Basiliques. Ibidem.

Architecte, les qualitez requises pour le rendre accompli,

Préface. doit sçavoir l'Histoire. p. 38. 311.

Architectes, Sculptcurs & Peintres, dont les Noms & quelques Ouvrages sont rapportez dans ce Livre.

LEON BAPTISTE ALBERTI Florentin, Architecte qui a écrit de l'Architecture: mutules de son Dorique. p. 32. son opinion sur la construction des Voutes des Anciens. P. 343.

TACQUES ANDROUET dit Du CERCEAU, Architecte: son

goût pour l'Architecture dont il a écrit. Préface.

MICHEL ANGUIERE, Sculpteur François a travaillé au Val de Grace. p. 110.

Joseph D'ARPIN, Chevalier de S. Michel, a peint dans le Capitole. p. 283.

Dantel Barbaro, Venitien Pariarche d'Aquilée, qui a traduit & commenté Vitruve: défaut de sa Frise Dorique. P. 34.

HIACINTE BARROZIO, Fils de Vignole, Architecte. Vie

de Vignole.

PIERRE BERFTINI DE CORTONE, Peintre & Architecte:

son goût pour l'Architecture. Preface.

JEAN LAURENT BERNIN Nipolitain, Chevalier de l'Ordre de Christ, Architecte, Sculpteur & Peintre sous plusieurs Papes: ses Ouvrages raportez dans ce Livre. p. 23.110. 136.248. & 268.

FRANÇOIS BLONDEL, Professeur d'Architecture & Maître de Mathematique de Monseigneur le Dauphin: son opinion sur l'Architecture dont il a écrit. p. 4. il a mis en usa-

ge l'Instrument de Nicomede. 104.

FRANÇOIS BOROMINI, Romain, Chevalier de l'Ordre de Christ, Architecte & Sculpteur, son goût pour l'Architecture. Préface. ses Niches à S. Jean de Latran. p. 154. a bâti San-Carlino aux quatre Fontaines à Rome 248.

ABRAHAM Bosse, Graveur, qui a écrit de l'Architecture, a cherché le trait de la Volure Ionique. p. 50. & a mis au

jour les Oeuvres du Sieur Desargues. 242.

BRAMANTE LAZERT d'Urbin, Architecte de la Fabrique de S. Pierre sous plusieurs Papes: sa maniere de Prosiler. Preface. a bâti la Chancelerie de Rome. p. 23. & 124. Competiteur de Michel-Ange. 263.

JACQUES DE BROSSE, Architecte du Roi: son Toscan à Luxembourg. p. 8. Et son Portail de S. Gervais. 20.

JACQUES BRUAND Architecte du Roi: comme il a traité le Dorique. p. 21.

LIBERAL BRUAND Architecte du Roi, a donné le dessein

de l'Hôtel Royal des Invalides. p. 321.

JEAN BULAN Architecte, son goût pour l'Architecture. Préface. ses Trigyphes. p. 32. Et sa Base. 44.

PIERRE BULLET Architecte du Roi, a bâti la Porte

de saint Martin à Paris. p. 9.

CALLIMACHUS, Sculpteur Athenien surnommé l'Industrieux, a inventé le Chapiteau Corinthien. p. 56.

Les CARRACHES, fameux Peintres Bolonnois. Vie de Vignole. Hannibal a peint dans le Palais Farnése. Ibid. & p. 164.

Pierre Cataneo Siennois, Architecte qui a écrit de l'Architecture; Sectateur de Vitruve. p. 44.

ROLAND FREART Sr. DE CHAMBRAY, qui a écrit de l'Ar-

chitecture: sa division des Ordres. Préface.

VINCENT DANTI Architecte du Grand Duc de Toscane, a fait un Dessein pour l'Escurial. Vie de Vignole.

FRANÇOIS DERRAND Jesuite qui a écrit de l'Architecture;

estimé pour la Coupe des pierres. p. 242.

GIRARD DESARGUES Lionnois, Geometre, qui a écrit du Trait & de la Perspective: pourquoi peu intelligible aux Ouvriers. p. 242.

Antoine Desgodez Parissen, Architecte, qui a écrit de l'Architecture, a mesuré les Edisses Antiques de Rome.

p. 46. & 84.

Louis DE Foix Parissen, Architecte de l'Escurial. Vie de Vignole.

MARTIN DES JARDINS DE BREDA Sculpteur du Roy, sa Statüe Pedestre de Louis le Grand. p. 316.

GABRIEL LE Duc, Architecte, ses Colonnes du Val de Gra-

ce. p. 110.

Dominique Fontana de Mili en Lombardie, Architecte fous Sixte V. à Rome. p. 124.

GALEASSO ALESSI, Architecte Genois, a fait un Desscin

pour l'Escurial. Vie de Vignole.

FRANÇOIS GIRARDON de Troyes, Sculpteur du Roi, son Chapiteau François. p. 298. Sa Statüe Equestre de Louis le Grand. 316.

NICOLAS GOLDMAN Holandois, Geometre, Inventeur

d'une Volute Ionique. p. 50. & 54.

MATHURIN Jousse de la Fleche en Anjou Architecte, a

écrit de l'Architecture. p. 236. Jugement du Traité qu'il en a fait. p. 242.

Jules Romain Peintre fameux, Disciple de Raphaël, &

Architecte. Vie de Vignole.

Antoine Labaco, Architecte qui a écrit de l'Architecture. p. 98.

LEONARD DE VINCI Florentin, Peintre fameux, Competi-

teur de Michel-Ange, p. 262,

CHRISTOPHLE LOMBARD, Architecte du Dome de Milan.

Vie de Vignole.

PHILIBERT DE LORME, Abbé de S. Martin lez-Angers, & Architecte: son goût pour l'Architecture dont il a écrit. Préface. a recouvié la Volute Antique. p. 50. S'est trompé au quatrième Ordre du Colisée. 64. Et a le premier écrit du Trait. 242.

MARTIN LUNGHI le Vieux Milanois, Architecte sous Cle-

ment VIII. p. 282.

CHARLES MADERNE de Cosme en Lombardie, Architecte de la Fabrique de S. Pierre, sous Paul V. en a augmenté la Nes. p. 265.

FRANÇOIS MANSART, Achitecte, son gout pour l'Archi-

tecture. Présace. p. 30. 92. & 116.

Jules Hardouin Mansart, Chevalier, premier Architecte & Intendant des Bâtimens du Roi; ses Ouvrages raportez dans ce Livre. p. 8. 156. 253. & 354.

MARTEL ANGE Frere Jessite, Architecte, son Dorique du

Noviciat des Jesuites à Paris. p. 32.

JACQUES MELIGHINI, Ferrarois, Architecte du Pape Paul

III. Vie de Vignole.

JACQUES LE MERCIER, premier Architecte du Roi; son goût pour l'Architecture. Preface. Son Toscan au Luxembourg. p. 8. Et son Chapiteau Ionique au Louvre. 292.

Michel Ange Bonarott, Peintre Sculpteur & Architecte, quind, de quelle famille, & où il est né. p. 261. son inclination pour le Dessein. Ibidem. sa retraite à Bou

logne, 262, son Voyage à Rome. Ibidem. Il commence le Tombeau de Jules Second. Ibid. Il donne le Dessein de l'Eglise de S. Pierre. 263. Il se retire mécontent à Florence. Il revient à Boulogne & y travaille. Ibid. Il peint la Chapelle Sixte. p. 264. Il retourne à Florence, y travaille, & y soûtient le Siege. Ibid. Il s'ensuit à Venuse, y travaille & revient à Ferrare. Ibid. Il revient à Rome & y peint le Jugement Universel, 265. Il acheve le Palais Farnése & fait le Capitole. Ibid. Il est fait Architecte de S. Pierre. Ibid. son Modelle pour le Dome preseré à tous les autres. 266, sa mort. Ibid. sa Stature. 267. ses Obseques & où enterré. Ibid. Chapelle de son Dessein. 339.

Pierre Mignard Ecuyer & premier Peintre du Roy, a

peint la Coupe du Val de Grace. p. 346.

FRANÇOIS MOCHI Sculpteur, a travaillé à la Porte du Peuple. p. 268.

Pierre Le Muet, Architecte & Ingenieur du Roi, son goût pour l'Architecture dont il a écrit. Préface.

NICOMEDE, Geometre fameux de l'Antiquité, Inventeur de

la Conchoï le. p. 104.

SEBASTIEN D'OYA Architecte de Philippes Second Roi d'Espagne, a dessiné sort juste les Termes de Diocletien.

p. XII.

Andre' Palladio Vicentin Architecte de la Republique de Venise, qui a écrit de l'Architecture, proportions de ses Ordres. *Préfuce*. sa maniere de profiler. p. x11. son Toscan. 8. son Chapiteau Coninthien. 68. & ses Niches. 148. il a bâti l'Eglise de S. Georges à Venise. 339.

CLAUDE PERRAUT de l'Academie des Sciences & Medecin de la Faculté de Paris, a traduit & commenté les dix Livres de Vitruve & a écrit de l'Architecture. p. 48. son Chapi-

teau François. 298.

BALTHAZAR PERUZZI de Sienne, Peintre Sculpteur & Architecte, a bâti le Paluis Mussimi à Rome. p. 22.

GERMAIN PILON Sculpteur François, a fait une Co-

lonne Torse aux Celestins. p. 108.

JACQUES DE LA PORTE Romain, Architecte, a achevé l'Eglife du grand Jesus à Rome. Vie de Vignole. & p. 250. a bâti le Dome de S. Pierre. 253. & a fait le grand Perron & la Balustrade du Capitole, 285.

FRANÇOIS PRIMATICE Bolonnois, Peintre & Architecte, a travaillé pour le Roy François Premier. Vie de Vignole.

Pyrro Ligorio, Peintre & Antiquaire, son Profil du Temple de la Fortune Virile. p. 46. Jaloux de la gloire de Michel-Ange. 266.

FRANÇOIS DU QUESNOY dit le Flamand, Sculpteur, a tra-

vaillé au Baldaquin de S. Pierre de Rome. p. 110.

CHARLES RAINALDI Romain, Architecte, son goût pour l'Architecture. Préf. a achevé une Aîle du Capitole. p. 285.

JEAN ANTOINE RUSCONI a commenté Vitruve p. 336. RAPHAEL SANCTI du Duché d'Urbin, Prince des Peintres & Architecte sous Jules Second & Leon X. Papes, quel Palais il a bâți à Rome. p. 23.

FRANÇOIS SALVIATI Peintre, a recouvré la maniere de

tracer la Volute Ionique. p. 50.

Antoine Sangallo Architecte de la Fabrique de S. Pierre sous plusieurs Papes. p. 265.

Julien Sangallo Architecte a commencé le Palais Farné-

se à Rome. p. 114. 6 265.

JACQUES SANSOVINO Florentin, Sculptcur & Architecte,

a bâti la Bibliotheque de Venise. p. 32. & 34.

VINCENT SCAMOZZI Vicentin, Architecte de la Republique de Venile: le rang qu'il donne à ses Ordres. Présace. & leur définition. p. 1. ce qu'il a bâti à Venise. 22. son Chapiteau Ionique. 39. ses Volutes. 50. il blâme les Piedestaux de Vignole. 64. son Chapiteau Corinthien. 68. comme il nomme l'Ordre Composite. 72. il réprend Vignole sur les Jambages de ses Arcades. 78. Enroulemens de ses Modillons. 90. ses Portes de Menuiserie. 121. le raport qu'il

fait de l'Architecture au Corps humain. 132. ses Niches

148. & ses Cheminées. 158.

SEBASTIEN SERLIO Bolonnois Architecte, qui a écrit de l'Architecture; sa maniere de Profiler p. x proportions de son Toscan 8. Sectateur de Vitruve. 44. son Entablement composite. 255.

Peregrino Tibaldt Genois Architecte, a fait un Dessein

pour l'Escurial. Vie Vignole.

Georges Vazari Arctin, Peintre & Architecte, qui a écrit les Vies des Peintres: a travaillé à la Vigne du Pape Jules. p. 254. & a fait la Description des Peintures de

Caprarole. 260.

JACQUES BARROZZIO dit VIGNOLE, Architecte & Peintre. quand né. Vie de Vignole. son inclination pour les Aits. Ibid. son voyage à Rome, Ibid. Il s'adonne à une Academie d'Architecture. Ibid. son voyage en France; son retour à Boulogne, & ses ouvrages Ibid. Il travaille pour le Cardinal Alexandre Farnese, & bâtit l'Eghte du Jesus. Ibid. ses Ouvrages à Rome, Ibid. Il fait le Château de Caprarole. Ibid. son Dessein pour l'Escurial present aux autres. Ibid. Il établit les limites des Etats du Pape & du Grand Duc. Ibid. sa mort, & où enterré. Ibid.

JEAN BAPTISTE VILLALPANDE Jesuite, Auteur de la Descriptiondu Temple de Salomon: son opinion sur l'Ordre

Corinthien. p. 56. 6 298.

VIOLA ZANINI Padoiin, Architecte, qui a écrit de l'Architecture; son Ionique imité de Palladio. p. 33 Sectateur de Vitruve. 44. a donné l'idée du Comble brité. 187.

VITRUVE, Architecte d'Auguste, le seul des Anciens dont il nous reste des Ecrits d'Architecture. Preface. son opinion surl'origine de l'Architecture. p. 2. sa Base Toscane. 8. sa maniere d'espacer les Colonnes. 9. en quel temps il vivoit. 30. sa Base Ionique. 44. son Entablement 46. ses Volutes Ioniques. 50. son opinion sur l'origine de l'Ordre Corinthien. 56. sonsentiment touchant les Entre-colonnes. 58.

la hauteur qu'il donne aux Piedestaux. 64 · les seüilles de son Chapiteau Corinthien. 66. sa doctrine touchant les proportions des Ordres. 98. description de sa Base Attique. 99. sa maniere de rensler les Colonnes, 103. ses especes de Portes. 114. & ses Consoles. 128.

HENRI WOTTON Anglois, qui a écrit de l'Architecture, estime le renslement des Colonnes, un abus. p. 103.

THADE'E & FREDERIC ZUCCARO, ont peint dans Capraro-

le. Vie de Vignole. & p. 260.

Architecture, son origine & en quoi elle consiste. Préface. moïens pour bien juger de ses ouvrages ibid. differente selon les tems ibid. difference de la Gothique d'avec l'Antique. p. 1.

Architrave, effet de sa grande saillie. p. 26. pourquoi plus haut que la Frise. 46. proportions des trois saces de l'Ar-

chitrave Ionique. ibid.

Archivolte, pourquoi il se fait. p. 94. sa proportion, ibid. défaut du Theatre de Marcellus sur ce sujet. 95. la Corniche sert quelquesois d'Archivolte. ibid.

Ardoise, ses especes, d'où elle vient, ses grandeurs ses for-

mes, & ses usages. p. 225.

Arithmetique, science necessaire dans l'Architecture. Préface.

Art, ce que c'est. Préface: en quoi consiste la disposition naturelle pour les Acres isid

relle pour les Arts. ibid.

Aspett d'un Bâtiment, en quoi il consiste. p. 184, & 190. Assemblage, pourquoi le meilleur préferable à la grosseur des Bois. p. 189. ses diverses manieres dans les Lambiis. 341.

Astragale, quand il peut faire partie du chapiteau ou du sust de la Colonne Ionique. p. 48. & 292.

Attique, son usage & son défaut. p. 329. Attribus, differens selon les sujets. p. 1x.

Autel de S. Maurice dans S. Pierre à Rome, ses Colonnes. p. 108.

Autel des Minimes de la Place Royale à Paris, défaut de ses Niches, p. 149.

# B

B Ains de Paul Æmile à Rome, défaut de leurs Niches.

Balustrades, leurs proportions. p. 318. ornement de leurs Piedestaux & Acroteres 320. longueur de leurs travées. ibid.

disposition des seintes. 321.

Balustres, leurs proportions par raport aux Ordres. p. 320. leur espacement. 321. leur forme & disposition dans les Escaliers. ibid. mauvais effet des ronds qui rampent. 322. leurs ornemens. ibid. leur matiere & façon. 323. maniere de les arrêter. ibid.

Bandes de Colonne, seur proportion & seur diversité. p. 302.
Base, retranchée au Dorique chez les Anciens. p. 28. l'Ionique de Vitruve sans exemple antique. 44. disproportion de ses membres. ibid. diversité des opinions des Architectes & exemples raportez sur ce sujet. ibid. les Bases ainsi que les Chapiteaux contribuent à la disserence des Ordres. 80. pourquoi la Base Attique la plus belle & la plus usitée de l'Architecture. 99. contour de sa scotie. ibid.

Basilique d'Antonin à Rome, son Architrave. p. 84. Basilique du Capitole, ses Figures de Papes. p. 285.

Basilique de Fano, par qui bâtie. p. 30.

Basilique de Vicence, l'Ordre qui la decore. p. 22.

Bas-reliefs de l'Histoire de Marc-Aurele, leurs sujets. p. 283.

Bassins de Fontaines, leurs bords & figures. p. 198.

Bâtimens, leur difference depuis deux siecles. Preface. Pourquoi ceux qui sont sans Ordres d'Architecture, retiennent le nom des Ordres. p. 5. maniere de bâtir à Rome disserente de celle de Paris. 130. raport des Bâtimens avec les Jardins. 190. en quoi consiste l'Art de planter les Bâtimens. 233. comme ils doivent estre sondez. ibid. pratique des Anciens sur ce sujet. 234.

Berceaux dans les Jardins, leurs especes, leur decoration, & de quels arbres on les couvre. p. 197.

Bibliotheque de Saint Laurent à Florence, par qui bâtie. p.

264.

Bibliotheque de Saint Marc à Venise, par qui bâtie. p. 32.

Bois qui s'employe dans les Bâtimens. p. 220. d'où proce cedent ses qualitez. ibid. son mauvais employ fort dommageable. ibid. ses defauts, & le têms de sa coupe. 221. Bois de brin & de sciage, ce que c'est, & comme il se debite. ibid. grosseurs des Bois proportionnées à leurs longueurs. 222. comme ils se toisent. 223.

Bois de haute futaye, son avantage. p. 195.

Bosquets dans les Jardins, leurs figures & leur décoration.

p. 195.

Bossages, pourquoi si fort en usage. p. 254. abus de cet ornement. 255. ce que c'est. 326. doivent convenir aux Ordres. ibid. quels sont les plus usitez. ibid. leur propor tion, & la disposition de leurs joints. ibid.

Boulingrin, ce que c'est. p. 195.

Brique, la meilleure matiere pour vouter. p. 251.
Bronze, comme elle se peut imiter en couleur. p. 230.

### C

C Amayeux, leur difference, & comme ils se sont. page 229.

Campo Vaccino Marché de bestail à Rome, autresois Fo-

rum Boarium, p. 68. ses trois Colonnes. 90.

Cannelures, d'où imitées. p. 68. leur nombre felon les Ordres. 69. leurs proportions & leurs ornemens. ibid. & p. 300.

Capitole de Rome, par qui premierement bâti, & pourquoy ainsi nommé, p. 282. par qui augmenté, & par qui restauré. ibid. sous quel Pape rebâti, & sa disposition au rez de chaussée. ibid. ses peintures. 283. sa decoration exte-

rieure. ibid. statuës & ornemens du dedans. 284. & 285. & par qui achevé. 285.

Carreau, ses especes & où chacune est propre. p. 351. ma-

niere de l'asseoir. ibid.

Cartouche, ornement de mauvais goût en Architecture. p. 286.

Cascades, leurs especes, p. 198.

Chapelle de Nôtre-Dame des Insensez dans Saint Pierre de Rome, sa Colonne torse. p. 108.

Charelle de Sixte au Vatican, ses Peintures. p. 264.

Chapiteau, l'Ionique Antique en quoy singulier & exemple. p. 39. difficulté de sa voue d'angle. ibid. origine du Corinthien. (6. le Chapiteau est la marque la plus essentielle pour la distinction des Ordres. 66. difference des proportions de Vitruve & des Anciens sur le Corinthien. ibid. regles des Modernes sur ce sujet. 68. Chapiteaux Pilastres, pourquoi quand ils sont seuls, plus hauts que ceux des Colonnes. ibid. pourquoy la feuille d Olivier, y est preferable à celle d'Acanthe. ibid. diversité des Chapiteaux qui se trouvent dans l'Antique. 96. les attribus du Chapiteau ne peuvent faire changer le nom qu'il tire des proportions de sa Colonne. 98. difference de l'Ionique de Michel-Ange d'avec l'Antique & celuy de Scamozzi. 292. quelles feüilles conviennent mieux aux Corinthien & Composite. 294. & 296. l'Art de le travailler. 296. en quoi consiste sa beauté. 310.

Charpenterie, plus ancienne que la Maçonnerie p. 20. combien necessaire dans l'Architecture. 186. explication de ses parties. 187. celle des Italiens differente de la nôtre.

284.

Châsse de sainte Geneviève à Paris, par qui élevée. p. 292. Château d'Anet, Compartimens du Pavé & de la Voute de sa Chapelle. p. 354.

Chateau de Caprarole, sa situation, la nature de son terrein, & la figure de son Plan. p. 256. la maniere dont les pen-

tes y sont traitées. 258. idée de sa decoration. 259. nombre de ses chambres. 260. & richesse de ses Peintures. ibid

Château de Clagny prés Versailles, l'Ordre de ses Vestibules. p. 21. les Pilastres de son Salon. 68. ses Niches. 156. ses Cabinets de treillage. 197. puisards de ses Combles & leur inconvenient. 331.

Château de S. Cloud, balustres de son Escalier. p. 323. Château de S. Germain en Laye, son Boulingrin. p. 136.

Château du Louvre à Paris, Rustique de sa Galerie. p. 9. Ordre de sa Salle des Suisses. 34. rang des Ordres qui en decorent la Cour. 74. son Ordre Composite. 82. la sculpture de sa Frise. 84. l'entablement Corinthien de sa Cour. 86. la corniche de sa Galerie. 88. ses Croisées. 138. & 140. ses souches de cheminées. 163. les Colonnes de son Vestibule. 2)2. & celles du Passage de sa Galerie. 302.

Château de Maisons à quatre lieues de Paris, son Dorique.p. 21. Château de Marly à quatre lieues de Paris, disposition de son

Jardin. p. 190. corniche de son Salon. p. 333.

Château de Rincy à trois lieues de Paris, son Salon. p. 248.

Château de Sceaux à deux lieues de Paris, ses Berceaux de

treillage. p. 197.

Château des Thuileries bâti par Catherine de Medicis à Paris, ses Colonnes Ioniques. p. 9. & leur Base. 44. ses Portiques. 78. ornemens du sust de ses Colonnes Ioniques. 82. & 302. ses Niches. 150. son Jardin. 190. entrelas de son Escalier à deux rampes paralleles. 324.

Château de Trianon dans le Parc de Versailles, sa Pepiniere

de fleurs. p. 193.

Château de Vaux le Vicomte à huit lieues de Paris, ses Cas-

cades. p. 208. & son Salon. 248.

Château de Versailles à quatre lieües de Paris, son Attique. p. 112. ses ouvrages de Serrurerie. 118. les Portes de ses Apartemens. 119. ses Croisées. 138. son Jardin. 190. couverture de son Aîle droite. 225. balustres de son grand Escalier. 323. compartimens des Marbres de ses Escaliers. 339.

Chaux, quelle est la meilleure. p. 214.

Chemins, differens noms de ceux des Anciens. p. 348. leurs Aires comment pavées. p. 350. construction des Grands

pour les rendre plus commodes. ibid.

Cheminées, pour quoi plus ou moins en usage. p. 158. leurs especes. ibid. leurs tuyaux. 160, leur situation dans les Apartemens. 161. leurs ornemens. 162. la hauteur de leurs souches. 163. proportions & ornemens des grandes Cheminées. 166. des moiennes & leurs sujetions. 168. des petites. 170. quand leurs tuyaux pris dans l'épaisseur des murs. 179.

Ciment, quel est le meilleur. p. 214.

Clefs d'Arcades, leur saillie & leur sculpture. p. 62.

Colizée Amphitheatre de Rome bâti par l'Empereur Vespassien, impersection de son Dorique. p. 2. n'est pas un ouvrage correct. 22. proportions de ses Arcades & Jambages. 42. sa Corniche de couronnement. 86. pourquoi en partie démoli. 124. ses Corniches. 329.

College Mazarin ou des Quatre Nations à Paris, vitraux de son Dome. p. 135. mezanines de son Pavillon. 330.

Colonades Ioniques, facilité de les disposer. p. 40.

Colonnes, leur origine, p. 2. leurs especes. 3. Pl. 1. & p.306. maniere de les espacer selon Vitruve. 8. & 9. les Doriques antiques pourquoi sans base. 28. deux manieres de diminuer les Colonnes selon Vignole. 100. cause de leur diminution 102. pourquoi les Colonnes de granite moins belles en proportion que celles de marbre. ibid. les Gothiques n'ont point de diminution. ibid. le renssement des Colonnes n'a point été pratiqué par les Anciens, & l'opinion de Wotton sur ce sujet. ibid. maniere de les diminuer selon Monsseur Blondel. 104. maniere de tracer les Colonnes torses selon Vignole. 106. invention & antiquité

### DES MATIERES.

de cette espece de Colonne. 108. elle a plus de richesse que de solidité. ibid. il s'en trouve de cannelées torses. 109. exemples des plus riches entre les ornées. 110. & 300. proportion de l'entablement qui leur est propre. ibid. disposition & varieté de celles qui ont des ceintures, & les endroits où elles conviennent. 302. raisons de leurs disserentes dispositions. 304. désaut des groupées. ibid. leurs especes & leurs divers usages. 306. ornemens des Colossales, & comment traitez. ibid. construction d'une Rostrale. 307. utilité qu'on peut tirer des Milliaires. 309. doivent convenir aux lieux qu'elles décorent. ibid. & 311. avantage de la Militaire. 311.

Colonne Trajane à Rome, est un Toscan irregulier. p. 6. &

sa Base. 14.

Combles, differens suivant les climats. p. 186. leurs especes. ibid. avantages & défauts du Brisé. ibid. leur assemblage &

leur couverture. 187.

Compartiment, ce que c'est. p. 335. raport de ceux du Pavé avec ceux des Voutes. 353 &c. maniere de tracer celuy à points perdus. 354. comment se font les petits Comparti-

mens. 355.

Ordre Composite, son origine. p. 72. sa difference d'avec celui qu'on nomme Composé. ibid. les premiers Bâtimens où il a paru. ibid. ses proportions. ibid. & 75. son mêlange avec le Corinthien dans l'Eglise de S. Pierre. 74. en quoy consiste sa richesse. 82. ses plus beaux modelles & ses proportions semblables au Corinthien. ibid.

Construction, ce que c'est. p. 231. & ses regles generales. ibid. Contre-cœurs de fer pour les cheminées, leur utilité & leurs

ornemens. p. 162.

Ordre Corinthien, son origine. p. 56. opinion de Villalpande sur ce sujet. ibid. sentiment de Vitruve sur cet Ordre, contraire aux Bâtimens Antiques. 58. pourquoi tant repeté par les Anciens & par Michel-Ange. 59. perfection des proportions Corinthiennes. ibid. est le comble de la per-

fection & de la richesse de l'Architecture. 74.

Corniches, servent quelquesois d'Archivoltes. p. 95 leur utilité & leurs moulures. 328 leur disserente construction par raport aux lieux où elles sont employées & aux Ordres. ibid. & 329 où elles peuvent servir de plinthe. 329 leur racordement contre les Pavillons. ibid. leurs propor tions. 330 comme elles se sont à Rome. 331.

Corniches de couronnement, servent quelquesois d'égout. p. 330. leur construction pour les murs de Maçonnerie & les pans de bois. 231. abus de leur interruption. 332.

Corniches de dedans, où employées. p. 332. leurs usages dans les chambres, & leur construction. ibid. & 334. leurs proportions. 333. leurs ornemens. ibid. & 334. leur saillie. 334. ne doivent pas estre interrompües. ibid. saillie de celles des Coupes ou Cuss de sour. 346.

Coupes de Voute, leur contour pour être parfaitement spheri-

ques. p. 346.

Cour, sa pente. p. 176. petite Cour pour éclairer les Garderobes. 179. pourquoi les Cours petites chez les Italiens. 257.

Cours de la Reine planté au bord de la Riviere de Seine sous la Regence de Marie de Medicis, ses Portes. p. 117.

Croisées, leurs especes. p. 132, leurs proportions. 134. leur decoration 139. & leur fermeture. 141.

Crossettes, abus plûtôt qu'ornement en Architecture. p. 286.

# D

Decorations, en quoi consistent celles des Façades. page 182. les Ordres ne conviennent pas à toutes sortes de Decorations. ibid.

Demicules affectées à l'Ionique. p. 38. & leurs proportions. 46.

Dessein, est le principe des Arts. Préface.

Diametre de la Colonne au droit de l'Astragale, souvent égal au Diametre naturel chez les Antiques. p. 16.

### DES MATIERES.

Diminution des Colonnes, de deux manieres. p. 100. origine de la Diminution & du Renslement. 102.

Distribution, en quoi elle consiste. p. 172. se traite differem-

ment. 173.

Domes, en quoi consiste la beauté de leurs proportions. p. 251, qui est le premier qui a sceu les decorer. 253.

Dome du Jesus de la Maison Professe des Jesuites à Rome, sa decoration, sa lumiere & sa voute. p. 251. figure de son plan. 252.

Dome des Invalides à Paris, son diamettre, sa decoration

& par qui bâti. p. 253.

Domes de Saint Marc à Venise, de Saint Antoine à Padoise, de Milan, & de Pise, leurs proportions & decoration. P. 252.

Dome de Saint Pierre à Rome, ses lucarnes. p. 139. son

diametre. 252. par qui bâti. 253.

Dome de Sainte Sophie à Constantinople, son diametre p.

252.

Ordre Dorique, son origine & les Bâtimens où les Anciens l'ont employé. p. 18. où il convient. ibid. premiere idée de l'Architecture reguliere. 20. le plus difficile à mettre en œuvre, & ses Colonnes accouplées. ibid.

Dorure, de differente maniere dans les Bâtimens. p. 229.

comme elle se roise, 230.

### E

E Au, ses qualitez pour faire le Mortier. page 214. Echafauts, comme ils se doivent saire. p. 244.

Ecuries, leurs especes, leur grandeur, & leur lumiere p.

Ecuries de Versailles, leurs Croisées. p. 138. & leurs Combles. 186.

Edition de ce Livre, pourquoi préserable aux autres. Pré-

Eglise de sainte Agnés hors de Rome, ornement de ses Co-

lonnes. p. 300.

Eglise de S. André à Ponte-Mole, en quel tems, sous quel Pape, & par quel Architecte elle a été bâtie. p. 246. ses proportions par dehors. ibid. & sa decoration par dedans. 248.

Eglise de S. André de la Valle des Theatins à Rome, du dessein de Pierre Paul Olivieri Architecte & Sculpteur, Ordre de son Portail. p. 74. Vitraux de ses Chapelles. 135.

& beauté de sa Chapelle de Strozzi. 339.

Eglise des Grands Augustins à Paris, défaut de son Jubé p.

Eglise de sainte Catherine de la Couture à Paris, défaut de son

Portail sur la rue. p. 116.

Eglise de Saint Charles alli Catinari des Barnabites à Rome, du dessein de Rosato Rosati Architecte, les Ordres de son Portail. p. 74. & les Vitraux de son Dome. 135.

Eglise des Peres Chartreux à Rome, quel lieu c'étoit autre-

fois. p. 74.

Eglise de S. Estienne du Mont à Paris, entrelas des escaliers de son Jubé. p. 324.

Eglise de Saint Eustache à Paris, ornement de ses Colonnes. p. 310.

Eglise des Peres Feuillans à Paris, entrelas de ses Tribunes.

P. 324.

Eglise de Saint François Xavier du Noviciat des Jesuites à Paris, regularité de sa Frise Dorique. p. 22. & par qui bâtic. 32.

Eglise de Saint Georges Major à Venise, beauté de sa con-

struction, & par qui bâtie. p. 339.

Eglise de Saint Jean de Latran à Rome, matiere de ses Portes. p. 120. par qui restaurée. 154. composition de ses Niches. ibid. & beauté de leurs Colonnes. 211.

Eglise de Saint Jean des Florentins, commencée par Michel-Ange à Rome, disposition des piliers de sa Coupe. p. 251. Eglise du grand Jesus à Rome, quand & par qui bâtie. p. 250. les proportions, sa disposition & sa decoration. ibid.

son Dome. 252. & son Portail. 253.

Eglise de S. Ignace au College Romain à Rome, du dessein du Dominiquin Peintre, & d'Alexandre Algardi Sculpteur, les Ordres de son Portail. p. 74. & son Vitrail à balcon. 290.

Eglise de l'Abbaye de Joyenval, Pavé de ses Chapelles. p.

354.

Eglise de Saint Laurent in Damaso dans la Chancellerie à

Rome, sa Porte, & par qui bâtie. p. 128.

Eglise de Saint Louis des Jesuites à Paris, Ordres de son Portail. p. 74. ses Vitraux. 134. & decoration des piliers de sa Coupe. 251.

Eglise de Saint Louis des Invalides à Paris, entrelas de ses

Tribunes. p. 324.

Eglise de Saint Marc Ducale & Patriarchale de Venise, son

Pavé. p. 355.

Eglise des Filles de Sainte Marie de la Visitation à Paris, du dessein de François Mansart, defaut des Colonnes de son Portail. p. 103.

Eglise de Sainte Marie in vià latà dans le Cours à Rome, du dessein de Pierre de Cortone, desaut de son Portail. p.

76.

Eglise de Sainte Marie Majeure à Rome, sa disposition.

P: 78;

Eglise de Sainte Marie Egyptienne à Paris, desaut de son Portail, p. 76.

Eglise de Sainte Marie de la Victoire à Rome, defaut de son

Portail, p. 321.

Eglise des PP. Mathurins ou Trinitaires à Paris, les Colonnes de sa clôture du Chœur. p. 48. & celles de son Autel. 212.

Eglise des Prestres de l'Oratoire de Jesus ruë Saint Honoré à Paris, du dessein de Jacques le Mercier, distribution des Modillons de son Corinthien. p. 60. & seüilles de ses Chapiteaux. 68.

Eglise de Saint Paul à Rome, sa disposition. p. 78.

Eglise de Saint Pierre sur le Mont Vatican à Rome, decoration de la Place qui est devant. p. 23. pourquoi le Corinthien y est repeté. 59. desaut de l'Imposte du dedans 92. beauté de sa Base Corinthienne du dehors. 99. ses Colonnes torses. 106. son Bildaquin. 110. ses Vitraux. 134. & 136. sa Loge de la Benediction. 140. proportions de ses Niches. 148. beauté de celles de dehors. 151. quand rebâtie. 263. son dessein, par qui changé & augmenté. 265.

Eglise de S. Pierre in Vincoli à Rome, ses Colonnes Dori

ques. p. 28.

Eglise de S. Quentin en Picardie, son Pavé. p. 353.

Eglise de sainte Sophie à Constantinople, son Pavé. p. 355.
Eglise de la Sorbonne à Paris bâtie par le Cardinal de Richelieu sur le dessein de Jacques le Mercier, distribution de
ses Modillons du dedans p. 60. Ordre de son Portail. 74.
Architrave de son Porche dans la Cour. 86. Vitraux de
sa Nes. 134. ceux de son Dome. 135. désaut de ses Niches. 148. & decoration des piliers de sa Coupe. 251.

Eglise de sainte Suzanne à Rome, abus de la Balustrade de son

Porrail. p. 321.

Eglise des PP. Theatins à Paris, irregularité de ses Vitraux.

p. 141. & de ses Niches. 149.

Eglise du Monastere Royal du Val de Grace à Paris, du dessein des steurs François Mansart, le Muet, & le Duc, son Imposte Corinthien du dedins. p. 94. par qui fondée. 110. son Baldaquin. ibid. ses Vitraux. 134. plate bandes de sa Voute. 344. sa Coupe peinte. 346 Pavé de son Dome & de ses Chapelles. 354.

Entablemens, doivent être proportionnez aux Colonnes. p. 70. d'où Vignole a imité son Composite, 86. quand les Mutules où les Denticules y doivent être ensployez.

### DES MATIERES.

ibid. les Mutules qui n'y sont pas propres. 85. beauté de celui de Vignole. 112. leurs proportions. 328. & 330. conviennent entiers aux édifices publics. 330. ce qu'on en peut retrancher & quand on les doit enrichiribid. leurs défauts en France & en Italie. 331.

Entre-Colonnes, doctrine de Vitruve & des Anciens sur les Entre-Colonnes. p. 58. le meilleur exemple pour en donner la regle, & l'opinion des Modernes sur ce sujet. ibi-

dem.

Entrelas d'Apui, où ils réussissent mieux. p. 324. leurs proportions, leurs ornemens, & leur solidité. ibid. façon &

usage des Gothiques. ibid.

Escaliers, leur hauteur de marches, & leur giron. p. 177. nombre des degrez de leurs Rampes. 178. leurs especes. ibid. & 241. beauté des Escaliers de Charpenterie. ibid. leur construction. 187. defauts des Escaliers causez par leur su-

jection. 241.

Etage, distribution de l'Etage souterrain ou des Offices p. 174. pourquoi l'Etage au rez de chaussée plus élevé de terre que le pavé. 142. & 176. celui ci regle le dessus & le dessous. ibid. en quoi consiste le bel Etage. 180. distribution de l'Etage en galetas. 181.

Etoile dans un Parc, ce que c'est. p. 194.

Examen des Ouvrages d'Architecture, comme il se doit faire. Preface.

Exercice dans la pratique des Arts, ce que c'est. Preface.

### F

F Açades, en quoi consiste leur decoration. page 182. ce qu'il faut observer en les regratant. 311. moyen de ren-

dre agreable l'aspect des simples Façades 337.

Fenestres, leurs proportions & leurs especes. p. 132. proportions des grandes. & leurs exemples. 134 proportions des Fenestres d'un Dome. 135 Fenestre du milieu d'une

Façade distinguée par ses ornemens. 136. proportions & situations des moyennes Fencstres. 137. ulages & proportions des Mezanines. 139. decoration des Fencstres. ibid. exemple des plus belles. 140. leur sermeture de ser ou de bois. 141. Peinture & Sculpture de leur Menuiserie, ibid. où celles à Balcon peuvent estre mises à propos. 290. leur

decoration doit porter de fond. ibid.

Fer, peu en usage chez les Anciens. p. 216. utilité du gros Fer dans les Bâtimens. ibid. & 217. moyen d'en empêcher la rouille. ibid. sa quantité n'est utile que dans les grands édifices. ibid. ses grosseurs proportionnées aux longueurs. ibid. le Fer qui est au dehors doit être implimé de couleurs. 218. en quoi consiste celui de menus ouvrages, ibid. qualitez du Fer. 219.

Feuilles, les plus propres pour les Chapiteaux, & comment

disposées & refenduës. p. 294. 295. & 298.

Figures, proportion & solidité de leurs Piedestaux. p. 315. & 316. proportions qu'elles doivent avoir pour les heux qu'elles décorent, & leur disposition dans les Places

publiques. ibid.

Figures raportées dansce Livre. Celles de Moise. p. 154. de Nôtre-Dame de Pitié, 262. de deux Esclaves. 282. de deux Sphinx. 211. & 285. du Tigre & du Tybre Fleuves. ibid. & des Papes Paul III. Gregoire XIII. Leon X. Sixte V. & Urbain VIII. 285.

Fontaines jallissantes, principal ornement des Jardins. p.

198. leurs especes & leurs decorations. ibid.

Foncaine des Saints Innocens à Paris, proportion du Piedestal de son Ordre. p. 80, de son Chapiteau. 82, de sa Corniche. 87. & de son Imposte. 94.

Fouille des terres, comme elle se doit saire. p. 175. & 350. Frise, Origine de ce nom. p. 84. regle de ses ornemens. ibid. beauté de celle du Louvre. ibid. peut recevoir les inscriptions. 86.

Frontispice de Neron, grand Bâtiment Antique à Rome, dis-

### DES MATIERES.

position extraordinaire des seüilles de son Chapiteau. p. 68. son Architrave. 84. & son Entablement avec mutules. 86.

### G

Enle dans l'Architecture, en quoi il consiste. Préface. Glaise, sa qualité. page 233.

Genes, pourquoi differens en Architecture. Préface.

Grais, ses avantages & ses défauts. p. 208. utilité du Grais dur. ibid. la meilleure matiere pour paver. 350. &

Grotes dans les Jardins, d'où imitées. p. 199. leur decoration

& leur matiere. ibid.

Groupes, en quoi ils different des Figures. p. 153. proportions

de leurs Piedestaux. 314.

Groupes raportez dans ce Livre, ceux d'Alexandre Farnése.
p. 153. du Ravissement de Proserpine, ibid. & 314. d'Apollon & de Daphné par le Cavalier Bernin, ibid. de la Renommée du Roy Louis XIV. par Dominique Guidi. ibid. de Persée & d'Andromede par Paul Puget de Marseille. ibid. de Laocoon antique de trois figures. 154. & 314. de la Paix des Grecs antique de deux figures dans les Jardins de Versailles. ibid. de Zethus, Amphion &c. antique. p. 314. du Ravissement de Pandore. 314.

### H

Hotel d'Aumont rue de Jouy, decoration de sa Porte. page

Hôtel de Condé rue du même nom, fermeture de sa Porte. p. 116. & 270.

Hôtel de de Conti à Versailles, composition de sa Porte.

Hôtel de Crequi, devant les Thuilleries à Paris, Dorique de sa Porte. p. 21.

Hôtel d'Effiat ruë du Temple à Paris, Pilastres de sa Porte. p. 288.

Hotel Royal des Invalides du dessein de Monsieur Bruand,

Balustrade de sa Cour. p. 321.

Hôtel de Lonvois ruë de Richelieu, Treillage de son jardin. p. 200.

Hôtel de Puffort ruë Saint Honoré, decoration de sa Por-

te, p. 116.

Hôtel Seguier, ou des Fermes du Roy, mauvais effet des ba-

lustres de son escalier. p. 322.

Hôtel de Ville à Paris, du dessein de François de Cortone, defaut de ses Niches. p. 149. & 153. compartimens de la voute de son escalier. 345.

Hôtel de la Vrilliere prés la Place des Victoires, du desfein de François Mansart, Dorique de sa Porte. p. 21. &

entrelas de son escalier. 324.

### I

Ardins, leur terrein de trois manieres. page 190. leurs especes. 191. moïens de les varier. 193. & 199. de regler leurs pentes. 194. 195. & 196. de decorer ceux de Ville. 199. Le Potager. ibid.

Imposte trop saillant, pourquoi abus en Architecture. p. 10. utilité de ll'mposte aux arcades & ses proportions. 92.

trois manieres de traiter l'Imposte. 94.

Inscriptions, de quel usage dans les Bâtimens. p. 285. & leur utilité dans les piedestaux. 317.

Instrument pour décrire le contour de la Colonne, comment

composé selon Monsieur Blondel. p. 104.

Joins des Pierres, leurs especes. p. 237.

Ordre Ionique, son Origine. p. 36. les Bâtimens considerables où il a été employé. ibid. l'usage qu'on en doit saire. ibid. ses proportions. 38. s'il peut y avoir deux Ioniques reguliers. 39.

Ambris de Revêtement, leurs Compartimens chez les Anciens. page 338. comme on les fait aujourd'huy. ibid. & 339. leurs especes, & les lieux où chacune est propre. ibid. Contraste de leurs couleurs. ibid. & 339, manière de les faire de marbre, 339, usage & utilité de ceux de bois. 346. leurs proportions. 341. leurs assemblages de diverses manieres, & leurs Compartimens. ibid. proportions de leurs panneaux, ibid. qualitez du bois dont on les construit 342. ceux qu'on nomme Plafons ou Sofites. 347.

Liaison, ce qu'on entend par ce mot. p 213.

Lucarnes, leurs proportions & leurs ornemens. p. 139.

Aconnerie, ses especes. page 336. avantages des unes & defauts des autres. 337.

Maison Blanche de Gaillon, ses Colonnes rustiquées p.

310. Maison des Marchands Drapiers à Paris, Dorique de sa Porte. p. 21.

Maison quarrée de Nismes, ses Modillons à contre-sens. p.

Maison de Ville de Lion, defaut de ses Balustrades. p. 321. Manteaux de Cheminée, leurs differens Profils. p. 166. & 168. leur construction de marbre comment varice. 339. &c.

Marbres, ce qu'on entend par les antiques & les modernes. p. 209. pourquoi les Anciens les employoient plûtôt solides que par incrustation. 210. pourquoi quelques Carrieres de Marbres antiques, perdues. 211. noms, qualitez & couleurs des Marbres. ibid. lieux d'où ils se tirent. ibid. ce qui en augmente le prix 213.

defauts des Marbres. ibid. leur imitation en Peinture. 230. comme ils doivent être variez dans la Decoration. 339. leur employ dans les Lambris, & les lieux qui en peuvent être entierement decorez. ibid.

Marché ou Place de Nerva Bâtiment antique à Rome, sa

Corniche. p. 70. sa Sculpture & sa Frise. 84.

Menuiserie, son Assemblage. p. 121. & 341. ses Lambris. 170. & ses avantages. 185.

MeZanines, comment pratiquées dans les Frises. p. 330.

Metopes, pourquoi ils doivent être quarrez. p. 22. leur Sculpture. 32.

Modelles, leur utilité. Préface.

Modillons, leur Division negligée par ses Anciens. p. 600 étude des Modernes sur ce sujet. ibid. les pointus désectueux. ibid. forme des Caisses de leurs roses. ibid. pourquoi celles des Entremodillons de Vignole ne sont pas quarrées. 88. leurs Feüilles semblables à celles du Chapiteau. ibid. difference du Modillon & du Mutule. ibid. ceux de Campo Vaccino estimez les plus beaux. 60. manière de les tracer selon Scamozzi. ibid.

Module, reduction de celuy de Vignole en 30. parties, pourquoi inutile. Préface. pourquoi le Module préferable aux mesures particulieres, comme Pieds, Brasses, Cannes,

&c. Préface de Vignole.

Mortier, comme il doit être fait pour être bon. p. 214. le meilleur & ses utilitez. ibid. ses qualitez 216.

Mosaique, son emploi & sa durée.p. 346.

Moulures, leur contour établi sur la Geometrie. p. j. leurs ornemens. v. doivent être taillées & lisses alternative-

ment. VIII. & 333.

Murs, servitude des Mitoyens, p. 332. especes de Compartimens de ceux de face. 336. leur ragrément, & recouvrement de ceux de Moilon. 337.

# N

Iches, leurs especes, leurs formes & leurs proportions page 146. doivent convenir aux Ordres, à leur situation, & aux Statües. 148. celles qui sont estimées les plus parsaites. 149. doivent porter de sond. ibid. pourquoi elles sont mal aux encognures. ibid. ornemens & proportions des Niches rustiques. ibid. Niches quarrées les moins en usage, & exemple. 150. Niches des Groupes au au rez de chaussée, & exemple. ibid. & 151. ornemens des Niches, & à quoi ils doivent avoir raport. 151. abus sur ce sujet. ibid. Niches ou Rensoncemens pour les Bustes. 152. maniere de vouter les Niches. ibid. Niches appellées Tabernacles, ce que c'est. & exemples. 154. Niches servant à décorer les Autels. ibid.

Nivellement, comme il se doit pratiquer. p. 195. & 233.

### O

Rangeries, leur exposition, seurs Serres, & seurs Parterres, page 197. & 198.

Orangerie de Versailles, son Ordre d'Architecture. p. 8. Cû

de four de ses Niches. 152. & son Partere. 198.

Ordre, principal ornement de l'Architecture. Pref. Ordre & Ordonnance, ce que c'est. p. 1. mêlange des Ordres, pourquoy abus en Architecture. 2. leur origine. ibid. leurs noms selon Scamozzi. 4. ceux de Vignole pourquoi faciles à executer. 5. inconvenient des Ordres les uns sur les autres. 76. attributs & ornemens de l'Ordre François. 298.

Ornemens, pourquoi indifferens ou significatifs. p. v1. doivent convenir aux Ordres. v111. & aux lieux qu'ils décorent. 1x. 298. & 302. opinion de Vitruve touchant les Ornemens. 98. leur disposition sur les Colonnes. 300.

& 302. ceux qui conviennent aux Entablemens & Corniches de dedans. 333. & 334.

### P

Palais Borghése à Rome, bâti par le Pape Paul V. sur le dessein de Charles Maderne & autres, ses Portiques. page

78. & son grand Escalier. 257.

Palais de la Chancelerie à Rome, ses Portiques avec des Colonnes. p. 78. ses Portes de Vignole. 114. par qui bâti & d'où les pierres ont été tirées. 124. son Eglise. 128. goût

de son Architecture. 255.

Palais Farnése à Rome, regularité du Dorique de sa Cour. p. 22. & 24 proportions de ses Aicades. 42. ordonnance du troisséme Ordre de sa Cour. 78. Sculpture de sa Frise Ionique. 86. defauts des Portes de ses Apartemens. 119. ses ornemens du dedans par qui achevez. 138. & 164. ses Fenêtres au rez de chaussée. 142. ses grandes Niches. 151. son étendüe. 265. & defaut des Fenêtres de son second étage. 290.

Palais Massimi près S. André de la Valle à Rome, regularité de son Dorique, & beauté de ses Colonnes. p. 22. par

qui bâti. ibid.

Palais de Monte-Cavallo à Rome, du dessein de Flaminio

Pontio, sa Loge de la Benediction. p. 140.

Palais d'Orleans dit Luxembourg à Paris, son Toscan regulier. p.8. ses Colonnes à Bossages. 9. leur Piedestal semblable à celui de Vignole. 12. distribution de sa Frise Dorique. 20. Terrasses de ses Portiques. 78. & desaut de son grand Escalier. 177.

Palais de Palestrine à Rome, du dessein du Cavalier Bernin,

son Salon. p. 136.

Palais du Duc de Parme à Plaisance, par qui bâti. Vie de Vignole.

Palais Royal à Paris, son Toscan regulier. p. 8. defaut de ses

grandes Portes. 62. de son grand Escalier. 177. & de ses Balustres. 322.

Palais Sachetti à Rome, par qui bâti & ses Croisées. p.

Palais du Vatican à Rome, ses Loges. p. 78. Voute de son Escalier en peristyle. 345.

Pans de bois, leur utilité & leur assemblage. p. 188.

Pantheon, le plus fameux Temple des Anciens, aujourd'hui sainte Marie de la Rotonde à Rome, beauté de son Corinthien. p. 58. ses Modillons. 60. sa Base. 64. ses Cannelures. 69. inscription de sa Frise. 86. usage de son Entablement Corinthien du dedans. 94. ses Portes de bronze. 120. ses Niches. 151. ses Tabernacles, 154. desaut de son Pavement. 354.

Parquet, ses especes. p. 185. & où propre. 352. & 353.

Parterres, leurs especes. p. 192. &c. leur decoration. 193.

Pavé, ce que c'est, & ses especes. p. 348. 350. & 351. son utilité fort estimée des Anciens. 348. le Grais pourquoi le meilleur. 350. & 351. ses grandeurs, & où propte. 351. maniere de l'asseoir. ibid. especes & usages du Pavé poli. ibid. diverses figures de ses Compartimens. ibid. 353. 354. &c. choix des marbres pour sa construction. ibid. matiere & figure de ses petits Compartimens. 354. & 355.

Peinture, ou Impression, en quoi necessaire dans les Bâtimens. p. 228. avantages de celle qui est blanche. ibid. Composition des differentes couleurs. ibid. ce qui en détruit le bel

effer. 230. comme se toise la Peinture. ibid.

Perrons, quels sont les plus beaux & le nombre de leurs marches. p. 196. & 197.

Perspective peinte, son effet. p. 199.

Pilastres, leurs dispositions. p. 304. defaut du plié. ibid. &

sujetion de l'ebrase. ibid.

Piedestaux de Vignole, blâmez par Scamozzi. p. 64. regle des Anciens sur ce sujet. ibid. méchant profil de la Base Corinthienne de Philibert de Lorme. ibid. disserentes proportions de ceux des Statues. 312. & 313. leurs especes ibid. les triangulaires d'où imitez. 314. leurs ornemens &

leur solidité par raport aux Figures. 315. & 316.

Pierres, leur utilité, & leurs qualitez p. 202. leurs differentes especes, & les lieux d'où elles se tirent. ibid. &c. Avantages des Pierres tendres. 206. d'où dépend leur bonté. ibid. avantages des Pierres dures & rustiques. 207. Pourquoi le ménage sur ce sujet, est un abus dans la pratique de bâtir. 208. deux manieres de les tracer. 238.

Places publiques, riches d'Architecture & magnifiques chez les Anciens. p. 307. & 308. d'où procede leur beauté

308. avantage de leur situation & disposition. ibid.

Plafons, les lambrissez de plâtre pourquoi moins durables que ceux de bois apparens. p. 188. comme ils se font en France. 346. disposition des Compartimens & ornemens de ceux qui sont cintrez &c. ibid. & 347. quels sont les plus superbes. ibid. leur construction. ibid.

Plan, ses differentes figures. p. 232. comme il doit être cotté.

ibid. & comme il se doit racorder sur l'ouvrage. 233.

Planchers, leur differente construction par raport aux lieux. p.

332. & leurs Aires de plâtre, 352.

Plâtre, son utilité, & ses bonnes qualitez. p. 215. d'où vient le meilleur. ibid. où, & comment il s'employe. ibid. ses desauts, & comme il se mesure. ibid.

Plomb, ses qualitez, ses especes, & ses usages. p. 224. son poids sur son épaisseur. ibid. son mélange pour la soudure.

ibid. & ses defauts, 225.

Poëles, leur usage & leur matiere. p. 163.

Ponts Antiques, leur durée & leur forme. p. 348.

Portail de S. Estienne du Mont à Paris, ses Colonnes Compo-

fites. p. 302.

Portail des Feuillans rue S. Honoré à Paris, son Ordre Ionique, p. 44. beauté de son Entablement, 46. & ses Volutes.

Portail de l'Eglise de S. Gervais à Paris, disposition de ses

### DES MATIERES.

Colonnes Doriques. p. 20. leurs Bases. 28. leur Entablement. 32. ses Volutes Ioniques. 50. choix de ses Ordres. 74. son Fronton spherique. 76. & saillie de son Imposte Dorique. 94.

Portail de S. Laurent à Florence, par qui bâti. p. 264.

Portail du Louvre, proportions de ses Chapiteaux-Pilastres. p. 68. sa Corniche. 70. ses Niches, 150. les Cimaises de son Fronton. 205. & ses Entrelas, 324.

ortail de l'Egise des Minimes de la Pla

Portail de l'Egise des Minimes de la Place Royale à Paris, division de sa Frise Dorique. p. 20. sa Cimaise 30. son Larmier. 34. ses Gargoüilles. 91. & Maçonnerie de ses Pavillons. 337.

Portail du Val de Grace à Paris, ses Ordres. p. 74. son Fronton Composite. 76 sa Croisée du milieu. 140. & 290. &

ses Niches. 148.

Portes, leurs proportions. p. 114. de combien de sortes en établit Virruve. ibid. doivent convenir aux Ordres. ibid. pourquoi retrecies par le haut, exemples antiques & modernes. ibid. trois differences de Portes. ibid. exemples & proportions des grandes. 116. defauts de celles qui sont sermées à pans & exemple. ibid. & 120. decorées selon la grandeur des rües. 116. celles à Balcon. ibid. les Flamandes. 117. celles de ser. ibid. leur situation. 118. leur grandeur proportionnée aux Apartemens, & comment disposées. 119. leurs ornemens. 120. & 121. usage des Anciens sur les mobiles. ibid. pratique des Modersur leurs Compartimens. 121. Porte Rustique avec exemples. 122. quand elles reçoivent le nom des Ordres 128. Porte de Clôture comment decorée. 274.

Porte de la Vigne Grimani à Rome, par qui bâtie. p. 272.

ses proportions. ibid. & son Profil. 274.

Porte Majeure autrefois Porta Nævia à Rome, ses Bossages. p. 9. & 276.

Porte de S. Martin à Paris, par qui bâtie, & son Rustique.

Porte du Peuple à Rome, par qui commencée, quand & par qui achevée. p. 268. ses Figures. ibid. l'Ordonnance de sa decoration. ibid. & son Prosil. 274.

Porte Pie à Rome, par qui bâtie. p. 270. sa Composition ex-

traordinaire. ibid. & son Profil. 274.

Porte de la Vigne Sermonette, sa Composition. p. 276. son desaut. ibid. & son Profil. 280.

Porte de la Vigne Sforce, pourquoi, & par qui bâtie. p. 278. sa decoration, & ses proportions. ibid. son Profil. 280.

Portique de l'Eglise de S. Pierre à Rome, par qui bâti. p. 23. Poutres, pour quoi moins en usage qu'autresois. p. 118. précaution pour les conserver. 189.

Pratique, necessaire à l'Architecte. p. 201. en quoi elle con-

liste. ibid.

Procuratie de S. Marc à Venise, par qui bâtie, & de quel Or-

drc. p. 22.

Profiler, pourquoi l'Art en est necessaire à l'Architecte. p. 1v. l'Art de profiler participe autant du Dessein que de la Geometrie. v. pourquoy les Ouvrages préferables aux Desseins pour l'Art de profiler. ibid. en quoi consiste la disse rence des manieres de profiler. x.

Profils de Vignole, imitez d'aprés l'Antique. Préface. Profils & Veues des côtez des Portes de Ville. p. 274. & 280.

observations sur ce sujet. ibid.

Proportions, raisons de seur changement. Préface. celles des Ordres differentes à cause de leur situation selon Vittuve. Préface de Vignole, pour quoi differentes pour les Arcades. p. 40. opinion de Vitruve touchant les Proportions. 98. les grandes suivies par les meilleurs Maîtres. 126.

Puits, sa situation. p. 174. & comme il doit être fondé. 175.



Q Vinconge, sa disposition, page 196.

xII. son Chapiteau Angulaire. 50. & matiere de ses Colonnes. 210.

Temple de la Fortune Virile à Rome, mauvais goût de son Entablement, p. x. & x11. son Chapiteau angulaire. 39. & son Embasement. 44.

Temple de Jupiter Stator à Rome, ses Entrecolonnes. p. 58.

& sa Corniche. 70.

Temple de Jupiter Tonnant à Rome, sa Corniche. p. 70.

Temple de Neptune à Rome, Plasond de sa Corniche. p. 88.

Temple de la Paix à Rome, defaut de sa Corniche. p. 1v. son Plasond. 88. sa Base Corinthienne. 99. & ses Niches. 150.

Temple de Salomon, ses Chapiteaux. p. 56. & 298. & ses

Colonnes Torses. 108.

Temple de Vesta ou de la Sibille à Tivoli, Cannelures de ses Colonnes. p. 48. sa Porte 114. & les Crossetes de son Chambranle. 286.

Temple de Vesta à Rome, l'Abaque extraordinaire de son Cha-

piteau. p. 66. & sa Base, 99.

Termini, autrefois les Thermes ou Bains de Diocletien à Rome, Profil Ionique qui s'y voioit. p. 46. le mélange des Ordres de sa grande Salle. 72. ses Chapiteaux Composites. 82. son Entablement. 86. ses Denticules. 90. & sa Base. 99.

Terrasses, leur utilité dans les Jardins. p. 196. & sur les mai-

sons. 351. leurs Aires comment pavées, ibid.

Terrein, ses differentes especes. p. 233. ses defauts. 348. &

comment affermi. 350.

Theatre de Marcellus à Rome, beauté de son Dorique. p. 20. grosseur de ses Colonnes. 24. son Profil Dorique. 30. Plasond de son Larmier. 34. Modules de ses Colonnes Ioniques. 38. largeur de ses Arcades. 40. & de ses Piliers 42. son Profil Ionique. 46. & ses Volutes. 50. & 292.

Theatre de Vicence dans l'Etat de Venise, son Dorique sans Base. p. 28.

Tombeaux, ornemens de ceux des Anciens. p. 338. les Mar-

bres qui leur conviennent. 339.

Tombeaux raportez dans ce Livre, Ceux de Paul III. p. 1x. & 152. d'Urbain VIII. 152. de Bacchus. 209. de Patricius & de sa femme. ibid. de Jules Second 265. & c. de Michel-

Ange. 267. & de la Maison de Strozzi. 339.

Ocdre Toscan, le regulier ne se trouve point dans l'Antique. p. 6. employé à des Bâtimens considerables. 8. ses Architraves de bois ne sont plus en usage. ibid. plûtôt rustique qu'avec des ornemens. 9.

Treillage, son usage dans les Jardins. p. 197. & 200.

Tuile, ses especes, ses qualitez & grandeurs. p. 226. où se fait la meilleure. ibid. ses Compartimens. 336.

Tuyaux de descente, leur avantage. p. 331.

# V

V Erre plat, de deux sortes. page 217. son usage inconnu aux Anciens. ibid. en quoi consiste sa beauté, & comme il s'employe, se vend & se toise. ibid.

Vigne du Pape Jules, par qui bâtic. Vie de Vignole, & p. 254.

par qui la decoration de son Entrée, ibid.

Voiages, necessaires à l'Architecte. Préface.

Wolute, maniere de contourner l'Ionique selon les Auteurs & selon les Ouvriers. p. 50. Volutes ovales de Scamozzi & de Bosse. ibid. Volute de Vignole décrite de deux manieres. 52. pourquoi celle de Goldman plus parfaite. 54. comment traitée dans le Chapiteau Composite. 296.

Voutes, leurs noms & leurs especes. p. 238. &c. en quoi elles different des Plasonds. 239. quelle est la plus parfaite. 241. Artifice & Compartimens des Gothiques. 342. & 343. & pourquoi plus harmonieuses que les autres. 343. Compartimens des plus belles d'où imités. ibid.

# R

D Agrément, comment il se fait, & comme il se mar-

Rchande. page 337.

Regles, les generales préferables aux particulieres. Pref. celles de Vignole bonnes pour les Ordres au Rez-de-chaussée. p. 42. pourquoi elles doivent changer dans une autre situation. ibid. celles des Colonnes les unes sur les les autres. ibid. pourquoi les Diamettres des Ordres du Colisée, égaux. ibid. regle de Michel-Ange sur ce sujet, & autorité du Theatre de Marcellus. ibid.

Remises de Carosse, leur grandeur. p. 176.

Roses, pourquoi celles entre les Modillons differentes. p. 90. exemple de saint Pierre de Rome sur ce sujet. ibid. Rudentures, leurs especes, & comment traitées. p. 300. Rues, ce qu'il faut saire pour les rendre commodes. p. 308.

### S

S Able, ses qualitez, & le meilleur pour bâtir. page 213. où le blanc sert au lieu de plâtre. 216.

Sacristie de S. Laurent à Florence, par qui bâtie. p. 264.

Salle du Palais à Paris, Base de son Dorique. p. 28. & defaut de sa Frise. 34.

Salle Royale du Vatican à Rome, maniere dont elle est éclairée, p. 141.

Salon de Clagni, disposition de ses Pilastres. p. 68. & ses Niches. 156.

Sculpture, celle de trop de relief desaut en Architeuctre p. 62. comment traittée par les Egyptiens. 96. son utilité dans la décoration. 98. comment celle des dedans doit être traitée. 185. & celle des Jardins. 199.

Septizone de Septime Severe, ses Ordres. p. 329.

Sepulture de la maison de Medicis à Florence, par qui bâtic. p. 264. Compartimens de sa Voute. 346.

Socle, sa difference d'avec le Dé & le Piedestal. p. 14. sa place & sa proportion, 80.

Sofites, leur construction, & où fort usués. p. 347.

Sainte Sophie Mosquée du Grand Seigneur à Constantinople, ses Colonnes de Porphyre. p. 209. & son Pavé de Mosaïque.

Statues, leurs differens noms. p. 313. proportions de leurs Piedestaux pour la simmetrie. ibid. & 314. doivent con-

venir aux lieux qu'elles decorent. 315.

Statues raportées dans ce Livre, Celles d'Hercules antique dans le Palais Farnése. p. 148. d'Apollon antique estimé l'Apollon Pythien des Anciens. 150. de Flore. ibid. de S. André. 246. de Jules Second. 263. de S. Pierre & de S. Paul. 268. de Rome Triomphante. 282. de la Muse Uranie. 283. de Marc-Aurele. 284. & 316. de Cesar & d'Auguste. ibid. des Generaux de la sainte Eglise Marc-Antoine Colonne, Alexandre Farnése, Jean François Aldobrandin & Charles Barberin. 285. de Castor & de Pollux. ibid. de Louis le Grand, Equestre & Pedestre. 316.

Stuc, à quoi propre. p. 215. comme il se travaille & sa durée,

ibid.

### T

T Ables dans les Piedestaux, comme elles se doivent faire.
page 80.

Taille de Pierre, comme elle se doit faire, & comme elle se

marchande, p. 235.

Temple d'Antonin & de Faustine à Rome, pourquoi son Porche estimé Corinthien, p. 66. simplicité de sa Corniche. ibid. Sculpture de sa Frise. 86. & sa Base. 99.

Temple de Bacchus à Rome, son Ordre. p. 75.

Temple de la Concorde à Rome, Modillons de sa Corniche. p.

les meilleures & les plus legeres. ibid. pratique pour leur conftruction, & leurs ornemens. 344. leurs Compartimens par raport aux Ordres. ibid. Proportions, Figures & Ornemens de ces Compartimens. 344. & 345. l'avantage qu'elles tirent du mélange de la Sculpture & de la Peinture. 345. & 346. Saillie de leurs Corniches. 346.

Fin de la Table des Matieres.

# EXTRAIT DU PRIVILEGE du Roy.



AR Grace & Privilége du Roy, Il est permis à Augustin Charles Daviller Architelle, de faire imprimer, vendre & distribuer par tel Imprimeur ou Libraire qu'il voudra choisir, le

Livre inticulé, L'Architecture de Vignole qui comprend ses Ordres avec des Commentaires, & les Figures & Descriptions de ses plus beaux Bâtimens, & de ceux de Michel-Ange; Ensemble plusieurs De seins, Ornemens & Préceptes concernant l'Art de bâtir, & une Explication de tous ses Termes par Ordre Alphabetique, composé par ledit Sieur Daviler, en un ou plusieurs Volumes, conjointement ou separément, en telle marge, grandeur & caractere, qu'il voudra, durant le tems de dix années, à compter du jour que ledit Livre sera imprimé & mis en vente pour la premiere fois; Avec défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes de l'imprimer, imiter, ou contrefaire en aucune maniere que cesoit sous prétexte de correction, augmentation, changement de Titre, ou autrement, ni même d'en rien extraire, & vendre & distribuer sans le consentement dudit Sieur Daviler ou de ses ayant cause, apeine de trois mil livres d'amende, confiscation de tous les

Exemplaires qui se trouveront contresaits, & de tous dépens, dommages & interests. Veut de plus S A M A j E S T E', qu'en mettant au commencement ou à la sin dudit Livre un Extrait du present Privilege, soy y soit ajoutée, comme à l'Original, & soit venu à la connoissance de tous; Ainsi qu'il est plus amplement expliqué par les dites Lettres de Privilége données à Paris le 9°. Avril. 1691. Signé P A R LE R O Y en son Conseil, B o u c H E R, & scellé du grand sceau de cire jaune.

Ledit Sieur DAVILER a cedé le present Privilege à NICOLAS LANGLOIS Marchand Libraire à Paris, pour en joiir suivant l'accord fait entr'eux.

Registé sur le Livre de la Communauté des Marchands Libraires Imprimeurs de Paris, le douzième jour d'Avril mil six cens quatre-vingt onze.

Signé P. AUBOUIN Syndic.

'Achevé d'imprimer pour la premiere fois le quinzième May 1691.

Les Exemplaires en ont esté fournis suivant le Privilège.



# DES CINQ ORDRES en general.

YANT à traiter des cinq Ordres de Colonnes, qui sont le Toscan, le Dorique, l'Ionique, le Corinthien & le Composite, j'ay crû qu'il estoit à propos pour en donner d'abord une idée generale d'en dessiner les Figures, sans pourtant y marquer leurs mesures particulieres, parce qu'en cecy mon dessein n'est autre que de representer tout d'un coup l'esset d'une regle generale dont je feray dans la suite l'application à chaque Ordre en particulier.

Comme il faut que la connoissance generale de chaque chose precede la particuliere, & qu'il s'agit icy des Ordres dont Vitruve, Daniel Barbaro, Scamozzi & plusieurs autres ont donné des definitions encore plus obscures que s'ils n'en avoient point parlé, on doit sçavoir que le mot d'Ordre, qui est opposé à celuy de confusion, ne signifie autre chose qu'un arrangement regulier de parties pour composer un beau tout-ensemble; cette definition est si étenduë, que dans toutes choses, s'il n'y a de l'ordre, de l'arrangement & de la regularité, le cahos qui s'en forme les rend impenetrables à l'intelligence. Le mot d'Ordonnance dont se sert Vitruve a tant de significations en François (où il est un terme de Palais, de Medecine & de Finance) qu'on ne peut pas dire qu'il soit propre à l'Achitecture, si l'on ne s'en sert au mesme sens que les Peintres s'en servent lors qu'ils veulent parler de la composition d'un Tableau; car les Architectes peuvent par-

ler de la mesine maniere de la composition d'un Bastiment, mais en ce sens-là ce terme ne sera en usage qu'en parlant de tout l'Edifice & non pas d'une Colonne separée avec son Entablement; c'est pourquoy sans s'arrester à un mot que l'usage a confirmé, il suffit de connoistre qu'il y a cinq Ordres dont il y en a trois Grecs qui font LE Dorique, L'Ionique, & LE Co-RINTHIEN; & deux Italiens LE TOSCAN & LE COMPOSITE: que les trois Grecs representent les trois manieres de bastir. la solide, la délicate & la moyenne; & que les deux Italiens sont des productions imparfaites de ces Ordres. Ce qui fait connoistre le peu d'estime qu'en ont fait les Romains, c'est qu'il ne se trouve point d'exemple Antique où ils soient meslez ensemble, & quoy que le Dorique du Colizée à Rome n'ait point de Triglyphes ny de Metopes, sans lesquels il semble que le Dorique ne peut pas estre appellé de ce nom, cependant le Profil en est Dorique plûtost que Toscan. L'abus que les Modernes ont introduit dans le messange des Ordres Grecs & Latins, vient de leur peu de reflexion sur l'usage qu'en ont fait les Anciens.

L'origine des Ordres est presque aussi ancienne que la societé des hommes. La rigueur des saisons leur sit d'abord inventer de petites cabanes pour se retirer & avoir du jour à la difference des cavernes des bestes seroces qui sont obscures. Ils les firent au commencement moitié dans la terre, & moitié dehors & les couvrirent de perches avec du chaume ou de la terre comme sont couvertes les glacieres, ensuite devenant plus industrieux ils planterent des troncs d'arbres debout & en mirent d'autres en travers pour porter la couverture, ce qui donna l'idée d'en rectifier la construction; car les troncs d'arbres debout representent les Colonnes; les liens ou hares de bois verd qui servoient pour empescher les troncs de s'éclater, expriment les Bases & les Chapiteaux; & les Sommiers de travers ont donné lieu aux Entablements, ainsi que les couvertures en pointe aux Frontons, ce que l'on peut voir dans Vitruve où la conjecture qu'il tire pour donner l'origine



Ai

de l'Architecture est fort vray-semblable, ce que Monsieur Blondel Dir ecteur de l'Academie Royale d'Architecture a fort clairement expliqué dans le Cours qu'il en a composé. Il y en a d'autres qui ont crû que les colonnes venoient des Pyramides que les Anciens élevoient sur les Tombeaux, & que les Urnes où estoient renfermées leurs cendres representoient le Chapiteau dont le Tailloir étoit une brique qu'ils mettoient pour couvrir ces Urnes: mais l'opinion de Vitruve, est plus recevable que celle-cy qui est plus éloignée de la natuture & de l'ordre de la construction; ensuite les Grecs plus éclairez que les autres peuples, ont reduit la hauteur des Colonnes sur les proportions du corps humain. Le Dorique represente la taille d'un homme d'une nature forte, l'Ionique celle d'une femme, & le Corinthien celle d'une fille. Les Bases & les Chapiteaux sont comme leur chaussure & leur coëffure; & ces Ordres ont tiré leurs noms des peuples qui les ont inventez. Scamozzi se sert de termes significatifs pour exprimer leur caractere, lors qu'il nomme le Toscan le Gigantesque, le Dorique l'Herculéen, l'Ionique le Matronal, le Composite l'Heroique, & le Corinthien le Virginal.

Et afin de donner une idée generale des Ordres pour instruire les personnes qui n'estans pas de la profession se contentent d'en avoir une legere connoissance pour en parler juste, il en faut faire connoisser la distinction, qui est que tout Ordre est composé de deux parties au moins, qui sont la Colonne & l'Entablement, & de quatre parties au plus, lors qu'il y a un Piedestal sous la Colonne & un Acrotere ou petit Piedestal au dessus de l'Entablement; que la Colonne a trois parties, sçavoir la base, le Fust ou la tige, & le chapiteau s'l'Entablement en a trois aussi, l'Architrave, la Frise & la Corniche, & ces parties sont differentes dans tous les Ordres. Le Toscan qui est le plus simple, n'a de hauteur que sept de ses propres grosseurs. Le Dorique qui en a huit a son Chapiteau, plus riche de 'Moulures avec des Metopes & des

Triglyphes dans la Frise & des Goutes dans l'Architrave; l'Ionique qui a neuf diametres se distingue par sa Base, qui est disferente des precedentes, par son Chapiteau, qui a des Volutes, & par les Denticules de sa Corniche & le Corinthien qui en a dix, par sa Base & son Chapiteau avec deux rangs de seüilles, des Volutes, & des Modillons dans sa Corniche; ensin le Composite qui a aussi dix diametres est different des autres par sa Base & son Chapiteau qui participe des beautez de l'Ionique dont il a les Volutes, & de la richesse du Corinthien dont il retient le nombre des seüilles, ayant des Denticules ou des Modillons dans sa Corniche.

Il y a aussi des Bastimens sans Ordre de Colonnes & qui ne laissent pas d'en recevoir les noms parce qu'ils ont quelques parties qui en sont les caracteres, comme les Entablemens, Couronemens de Façade, Chambranles, &c. par exemple le Palais Farnese est Corinthien par dehors parce qu'il retient la Corniche de cet Ordre, & ainsi des autres.

Ce qu'il y a de remarquable dans les Ordres de Vignole, est qu'ils montent avec proportion de la simplicité à la richesse; & si nostre Auteur n'a pas suivi la doctrine de Vitruve sur la distance des Colonnes (qui veur que les gresses soient plus serrées que les grosses) c'est qu'il a imité les Anciens qui ont fait leurs Entre-colonnes presque égaux dans tous les Ordres, lorsque les Colonnes ont été sans arcades entr'elles, parce qu'alors c'est la largeur des arcades qui en determine les distances. La facilité d'executer ces Ordres consiste en ce que quelque hauteur determinée que l'on ait lors qu'on veut un Piedestal à quelque Ordre que ce soit il ne faut que diviser cette hauteur en 19. parties dont le Piedestal en aura 4. qui est le tiers, l'Entablement en aura 3. qui est le quart de 12. qu'on donne à la Colonne; & n'y voulant de Piedestal il faut partager cette hauteur en s. parties, dont une à l'Entablement & les 4. autres à la Colonne.

#### DE L'ORDRE TOSCAN.

E n'ay trouvé parmy les Antiquitez de Rome aucuns restes d'Ornemens de l'Ordre Toscan fur qui je pusse me faire une regle comme je l'ay pratiqué à l'égard des Ordres Dorique, Ionique, Corinthien & Composite, c'est ce qui m'a obligé d'avoir recours à l'autorité de Vitruve & de me servir de la regle qu'il donne dans le septième Chapitre du Livre 4. où il dit que la hauteur de la Colonne Toscane doit estre haute de 7. fois sa Grosseur y compris la Base & le Chapiteau; pour ce qui regarde le reste des parties de cet Ordre, qui sont l'Architrave, la Frise & la Corniche, je crois qu'il est à propos d'y observer la mesme regle que j'ay trouvée pour les autres Ordres sçavoir que tout l'Entablement, c'est à dire, l'Architrave, la Frise & la Corniche soit du quart de la hauteur de la Colonne qui est de 14. Modules y compris la Base & le Chapiteau. Ainsi l'Entablement doit en avoir trois & demi qui font le quart de 14.; à l'égard des mefures particulieres de ses membres elles seront marquées dans la fuite.

L'Ordre Toscan est ainsi appellé, parce que des Anciens Peuples de Lydie estant venus d'Asie pour peupler la Toscane, qui est une partie d'Italie, ils bastirent les premiers des Temples de cet Ordre. Il n'y a point de Monumens Antiques où l'on puisse trouver un Ordre Toscan regulier. La Colonne Trajane qui a huit diametres sans Entablement



& dont le Piedestal est Corinthien ne peut servir de Modele pour cet Ordre; celuy-cy est composé de plusieurs parties d'autres Ordres qu'on pouroit plûtost appeller des Doriques dont les proportions sont alterées, que des Toscans; & les Amphitheatres de Verone, de Pole & de Nismes sont trop rustiques pour servir de regle à la composition Toscane, & pour avoir rang entre les autres Ordres: il est bien proportionné selon Vitruve qui donne à la Base une Plinthe ronde, cependant Scrlio l'un de ses Sectateurs ne fait la Colonne haute que de six diametres, Palladio en donne un Profil à peu prés comme celuy de Vitruve & un autre trop riche, aussi-bien que celuy de Scamozzi; c'est pourquoy celuy de Vignole qui a rendu cet Ordre regulier a esté le plus suivy des Modernes, & quoy que d'ordinaire on ne s'en serve point dans les Villes mais seulement aux Maisons de Campagne & aux Grottes, toutefois Messieurs de Brosse & le Mercier, deux des plus considerables Architectes de nostre siecle, l'ont employé le premier au Palais de Luxembourg & l'autre au Palais Royal: & depuis peu Monsieur Mansard l'a mis en œuvre à l'Orangerie de Versailles, où l'on peut juger qu'il n'est pas indigne des Bastimens les plus magnifiques.

De tous les Ordres, le Toscan est le plus facile à executer, parce qu'il n'a ny Triglyphes ny Denticules ny Modillons qui puissent contraindre ses Entre-colonnes. Ce qui fait qu'on peut cspacer les Colonnes selon les cinq manieres de Vitruve, qui sont le Picnostyle de 3. Modules, le Sistyle de 4. Modules, l'Eustyle de 4. Modules ; le Diastyle de 6. Modules; & l'Areostyle de 8. Modules : ainsi dans les Ordres suivans lors que je me serviray de ces termes, il faudra entendre que ce sont les espaces des Entre-colonnes de Vitruve. Dans cet Ordre il est de 4. modules ; & approche le plus de l'Eustyle qui est la meilleure maniere. Vitruve dit que l'Areostyle luy convient plus particulierement qu'à tout autre Ordre, parce que les Architraves se sont de bois; mais cela se pratique rarement, comme cet Ordre doit estre

plustost rustique que rempli d'Ornemens, on peut quelquefois revestir ses Colonnes de Bossages (comme elles sont à Luxembourg) ou de Ceintures & Bandes, comme les Colonnes Ioniques des Thuilleries, pourveu qu'elles soient rustiquées & sans Sculpture, & ce Rustique se fait ou pointillé également comme il est au Louvre en plusieurs endroits, ou pointillé en Tortillis comme les pierres mangées & moulinées par la Lune ou les vermoulures du bois; ce qui peut estre appellé Rustique vermiculé, ainsi qu'il paroist à la Porte Saint Martin de Monsseur Bullet. Il se voit encore en plusieurs Edifices des Figures, Armes & Chiffres pointillez, mais ils ne se doivent faire qu'à propos & pour les personnes qui les font bastir. Ces Colonnes à Bossages sont employées particulierement aux Portes de Villes dont la conftruction doit paroistre forte, & l'aspect terrible & avec peu d'Ornemens. Cependant comme ces Bossages augmentent le Module de la Colonne, & la rendent plus courte, il luy faut donner un peu plus de 7. Diametres, quoy que le vray Diamettre soit déterminé par l'endroit où la Colonne sort de sa Ceinture. Toutefois il y a pen d'Edifices Antiques où l'on voye des Bossages sur les Pilastres ou sur les Colonnes; la Porte Majeure à Rome autrefois Porta Navia en est un des plus considerables; & ses Bossages ressemblent à des paniers mis l'un dans l'autre : L'Amphitheatre de Veronne en est tout couvert, ce qui met de la confusion dans l'Architecture, qui en perd sa forme & devient toutà-fait rustique, mais cela reussiroit beaucoup mieux s'il n'y avoit de Bossages qu'au corps du Bastiment, sans qu'il y en eût sur les Pilastres, ce qui les feroit détacher.

Les cinq Manieres d'espaçer les Colonnes selon VITRUVE.

Eustyle où

\$\frac{1}{4} \text{M} \t

## Portique Toscan sans Piedestal.

UAND on voudra se servir de l'Ordre Toscan sans Piedestal, on divisera toute la hauteur qu'on aura à luy donner en 17. parties & demie, que nous appellerons Modules, & chaque. Module en 12. parties égales qui serviront à sormer tout cet Ordre, & à déterminer la grandeur de chacun de ses membres, comme on le voit marqué dans le dessein en nombres entiers & rompus.

A Regle la plus generale des Portiques est que leurs Arcades avent de hauteur deux fois leur largeur, & que ce soit pour les Ordres les plus mattifs comme celuy-cy où cette proportion se rencontre à 6. Modules & demy sur 13. de hauteur; de sorte qu'il en reste encore un jusques sous l'Entablement. Les Arcades de l'Amphicheatre de Veronne qui ont 12. pieds de large sur 23, pieds & demy de haut approchent le plus de cette proportion, & celles de dessus s'en éloignent davantage, quoy que vraysemblablement elles devroient estre plus hautes pour conserver leur belle proportion; dans la pluspart des Edifices Modernes l'Arcade excede plutost en hauteur deux fois sa largeur que moins. L'Imposte qui n'est qu'une Platebande à un quart de Module de saillie, & la Colonne sort de ce quart de plus de son demy diametre; c'est une regle de Vignole qu'il observe dans tous les Ordres suivans, ne voulant pas que l'Imposte passe le demy-diametre, quoy que la pluspart des Anciens n'avent pas observé cette regle, & qu'il y ait au contraire des Impostes qui couvrent la Colonne à un quart prés, ce qui ne réuffit nullement, parce que cette interruption dans le contour de la Colonne luy oste toute la grace qu'elle pourroit avoir, lorsquelle ne saille quelquesois que de la moitié de son diametre hors du mur. Pour les Alertes ou Pieds-droits, ils ont un Module, ensorte que le Tremeau a 3. Mod. de face sur 2. Mod. de flanc: pour ce qui est de la largeur du flancelle n'est pas d'une précision si juste qu'on ne puisse donner un peu plus, mais jamais moins, ce qui dépend de la charge du dessus; ainsi aux Ordres de dessus, il faudroit saire le tremeau au moins quarré sans un petit Pilastre qui peut estre opposé à la Colonne pour porter les Bandeaux des Arcs de la Voute: Mais si les Portiques estoient sermez, il faudroit au moins un mod. & demy ou au plus 2. mod. du Tableau jusques à la feuillure.



## Portique Toscan avec Piedestal.

A 1 s quand on voudra construire le mesme Ordre avec son Piedestal, il faudra diviser toute sa hauteur en 22. parties & un sixième, parceque la hauteur du Piedestal doit estre le tiers de celle de la Colonne avec sa Base & son Chapiteau, ainsi comme cette hauteur est dans l'Ordre Toscan de 14. Modules; le tiers de cette hauteur sera 4. Mod. 2. tiers qui estant adjoustez à 17. Mod. & demy que nous avons donné à cet Ordre sans Piedestal, donnent les 22. Mod. & un sixième.

Omme la grosseur du Module de la Colonne diminuë lorsqu'on y net un Piedestal afin que le jambage de l'Arcade ait suffisamment de solidité pour porter la charge qu'il peut avoir; au dessus il a 4. Modules de largeur, en sorte que le Bandeau de l'Arc a un Module, & l'Arcade conserve la mesme proportion que la precedente, ayant 8. Modules 3. quarts de largeur sur 17. mod. & demy de hauteur. L'Imposte est un peu plus orné, de sorte que la Platebande du bandeau de l'Arc pouroit encore avoir un Filet. Or il arrive rarement que les Ordonnances soient posées à cru sur le Rez. de-chaussée sans quelque élevation de degrez, Socle, ou Piedestal; & on les met moins sur un Piedestal que sur un Socle, principalement en dehors, parceque les Corniches & Bases des Piedestaux sont plus facilement ruinées si elles ont beaucoup de saillie, mais dans cet Ordre il suffit d'y mettre une Platchande en bas servant de Plinthe, & une autre en haut: n'estant jumais plus élevé que le Rez-de chaussée; cependant au Palais de Luxembourg il y a un Piedestal à l'Ordre Toscan avec les mesmes moulures que celuy cy dont le Dé à une table fouillée qui seroit mieux en Bossage, à la différence des autres Ordres. Les Arcades ont plus de hau teur que le double de leur largeur, parce qu'elles seroient devenuës trop basses sur le Jardin où il n'y a point de Piedestal, quoy qu'elles soient l'une & l'autre d'une mesme largeur, le Piedestal estant fait pour gagner la la hauteur du Peron du grand Palier pavé de marbre.

J'ay adjoûté les Plans aux Portiques avec des Piedestaux quoy qu'il n'y en ait pas dans l'Original, parce que je les ay pu mettre à la place des dis-

cours qui ne sont pas sur les planches.



## Piedestal & Base Toscans.

Uo y qu'il soit rare de donner un Piede-stal à l'Ordre Toscan, je n'ay pas laissé toutefois de le dessiner icy en sa place, afin de suivre la methode que je me suis prescrite: à l'occasion dequoy l'on peut remarquer que la Regle generale que j'ay observée dans tous les Ordres, est de donner au Piedestal & à ses Ornemens le tiers de la hauteur de sa Colonne prise avec la Base & le Chapiteau; de mesme que toute la hauteur de l'Entablement (c'est à dire l'Architrave, la Frise & la Corniche) doit en estre le quart; & supposé cette Regle generale, il est facile de distribuer lequel on voudra des cinq Ordres dans une hauteur donnée; pour cela il faut diviser la hauteur donnée en 19. parties, & aprés cela diviser ce Module en ses parties, & prendre la mesure de tous ses membres, ainsi qu'il est marqué chacun en son lieu.

I Orsque Vignole dit qu'il faut diviser la hauteur donnée en 19. parties, il ne s'explique pas assez, & il faut adjoûter, dont les 4. de dessous feront la hauteur du Piedestal, les 3- de dessus celle de l'Entablement, & les 12. autres celle de la Colonne. Les Socles sont plus bas que leur largeur, & lors qu'ils sont quarrez ils sont appellez Dez, & Piedestaux quand ils ont Base & Corniche, ou l'un ou l'autre. Celuy cy est plus haut qu'aucun Exemple qu'il y ait des autres Architectes, parce que Vignole se contraint dans sa regle generale du tiers de la Colonne pour la hauteur du Piedestal qui n'est tiré d'aucun Antique. L'Architecte du Palais de Luxembourg l'a imité, où l'on peut voir comme il réussit. Pour la Base c'est la mesme que celle de la Colonne Trajane. Elle a un Module de hau. teur, & la Ceinture est comprise dans la douzième partie de ce Module, le Tore a un dixième de saillie plus que le centre de son contour pour le dégager de dessous la ceinture; & sur le Plinthe il doit terminer à plomb de son centre: quoy que la ceinure fasse partie du Fust de la Colonne, toutefois dans cet Ordre & au Dorique elle appartient à la Base.





# Chapiteau & Entablement Toscans.

Pres avoir donné en general les principales mesures de l'Ordre Toscan, j'en ay dessiné les parties en grand dans cette sigure & dans la precedente, asin qu'on puisse voir plus distinctement la division de ses moindres parties avec leur saillie. La netteté du Dessein & des Nombres qui y sont marquez en donneront assez l'intelligence pour peu qu'on veuille s'y appliquer, sans qu'il soit besoin pour cela de s'estendre dans un plus long discours.

A diminution de la Colonne de cet Ordre est de 2. parties & demie de Module de chaque côté, de sorte que de 24. parties qui composent les 2. Modules il n'en reste que 19. l'Astragale qui fait partie du Fust n'a qu'une partie & demie de saillie, & 22. parties de Diametre, ce qui est singulier à cet Ordre, parce que dans les autres la saillie de l'Astragale prise du cenrte de la Colonne est égale au demy diametre inferieur sur lequel on forme le Module. Cette mesure est presque dans toutes les Colonnes Antiques dont on a jugé de la grosseur, & mesuré les autres parties par l'Astragale lorsque le bas du tronc 2 esté perdu ou trop enterré dans les ruines. La division du Chapiteau est si facile, qu'il n'y a autre chose à observer lorsqu'on fait les Chapiteaux Toscans ou Dorigues que l'Abaque ou Tailloir saille plus que l'Ove d'environ un quait de partie, parce que s'il estoit à fleur du point où la circonference de l'ove le touche, dans les Pilastres de ces Ordres il n'y auroit pas de distinction. Pour l'Entablement il n'est pas assez simple pour estre estimé Rustique, ny trop riche pour ressembler au Dorique. La Cimaise estant un ove est particuliere à cet Ordre, & quoy qu'il n'y ait pas de Filet, cette moulure estant forte peut subsister. Pour ce qui est du Larmier il est bon de le refouiller de quelque, canal, & comme disent les Ouvriers, faire la monchette pendante, parce qu'il deviendroit trop pesant, estant laissé massif. La saillie de la Corniche à 2. parties plus que sa hauteur.



## DE L'ORDRE DORIQUE.

Our faire le partage de la hauteur de l'Ordre Dorique sans Piedestal, il faut en diviser toute la hauteur en 20. parties; une desquelles sera le Module que l'on divisera en 12, parties égales comme celuy de l'Ordre Toscan. On donnera un Module à la Base & à l'Orle inferieur de la Colonne. La hauteur du Fust de la Colonne sans y comprendre cet Orle sera de 14. Modules, & le Chapiteau d'un Module. Les 4. Modules qui restent (& qui sont le quart de la hauteur de la Colonne avec fa Base & son Chapiteau comme nous l'avons dit cy-dessus) seront pour l'Entablement, c'est à dire pour l'Architrave, la Frise & la Corniche; en sorte que l'on donne un Module à l'Architrave, un Module & demy à la Frise & autant à la Corniche. Il est aisé de voir que ces hauteurs particulieres de la Corniche, de la Frise & de l'Architrave font les 4. Modules de l'Entablement, & que ceux-cy joints avec ceux de la Colonne, de la Base & du Chapiteau sont les 20. dans lesquels nous avons dit qu'il faut diviser toute la hauteur.

Dorque considerable est qu'il a donné la premiere idée de la Dorque considerable est Qu'il a donné la premier de la Premiere de la Grece, ayant basti le premier dans Argos un Temple de cet Ordre, qu'il dedia à Junon, donna occasion de l'appeller Dorique; les Olympiens en bastirent à Olympia un à Jupiter; & les habitans de Delos un à Apollon, où à la place des Triglyphes il y avoit des Lyres. Vitruve dans la Presace de son septiéme Livre rapporte plusieurs Temples de cet Ordre. Ce qui rend le Dorique considerable est qu'il a donné la premiere idée de



l'Architecture reguliere, & que toutes ses parties sont fondées sur la position naturelle des corps solides. Les maisons n'ayant d'abord esté faites que de bois, l'Architecture s'est reglée pour la pierre sur cette premiere matiere, de sorte que l'Art de Charpenterie est plus ancien que celuy de Maçonnerie. Les Exemples considerables qui nous restent des Romains qui l'ont mis regulierement en œuvre, font assez connoistre quel estat ils faisoient de cet Ordre quoy qu'il fust originaire de la Grece. Le Theatre de Marcellus est le plus antique & le plus regulier, parceque la distribution des Metopos & dos Triglyphes y est juste, ce qui estoit bien facile à faire dans la partie qui reste en pied, parce qu'on ne voit pas les Retours par où les Portiques se joignoient au Theatre. Cet Ordre est le plus difficile de tous à mettre en œuvre, parceque la distance de ses Colonnes est déterminée par les espaces des Triglyphes & des Metopes; de sorte qu'elles ne peuvent estre espacées selon les cinq manieres de Vitruve : aussi excepte-t'il cet Ordre de la regle generale qu'il prescrit pour tous les autres. L'Entablement a le quart de toute la Colonne, qui ne peut estre augmentée ny diminuée pour quelque raison que ce soit; & cette précision est si avantageuse, que dés que l'on en sort il y a autant de difference que de la perfection à son contraire. Ses Entrecolonnes ne se reglent pas tant par les Modules que par les Triglyphes; de sorte qu'entre deux Colonnes il ne peut y avoir que depuis un Triglyphe jusques à cinq, parce qu'on ne compte que les Triglyphes qui portent sur le vuide, & non pas ceux qui sont à plomb sur les Colonnes. L'accouplement des Colonnes dans cet Ordre est plus contraire à la regularité que dans aucun autre, & il ne se peut faire sans tomber dans l'un des deux defauts, ou du Portail de l'Eglise de saint Gervais, ou de celuy des Minimes, quoy que ce soient les Ouvrages de Messieurs la Brosse & Mansard deux des plus grands Architectes de ce Siecle; au Portail de S. Gervais, l'Architecte n'ayant pas fait le Metope quarré, ne s'est pas

voulu assujetir à cette précision qui en fait la principale beauté, & sans laquelle cet Ordre ne seroit pas plus difficile que les autres. Ce mesme Architecte, quoy que fort éclairé dans sa profession, n'ayant apparemment point fait de dissiculté de faire la mesme chose au Dorique du Palais de Luxembourg, a estimé cette regle d'Architecture n'estre pas capable de contraindre les Ordonnances. Quant au Portail des Minimes pour assujettir la Frise dans ses regles nonobstant les Retours; les Bases & les Chapiteaux ont esté confondus, & c'est le premier exemple où cette licence ait esté pratiquée avec une estude & une execution particuliere, & par le soin que l'Architecte y apportoit, estimant cet Ouvrage le meilleur de ceux qu'il eût fait auparavant; on voit aussi à l'Hostel de la Vrilliere & au Chasteau de Maisons, du sieur François Mansard comme les distributions de ses Metopes & de ses Triglyphes sont justes dans le mesme Ordre. A la Porte de la Maison des Marchands Drapiers ruë des Lavandieres à Paris faite par M. Britant l'aisné, les Metopes sont quarrez, & les Bases ny les Chapiteaux ne se confondent pas, parceque les parties de l'Ordre sont diminuées à proportion. Cependant il est évident qu'aucune de ces manieres n'est recevable, & que l'accouplement des Colonnes ne se peut faire dans cet Ordre; mais s'il y avoit un Pilastre accouplé avec la Colonne, il faudroit un Retour dans l'Architrave & la Frise, au moins afin de former un avant-corps sur le nud du Pilastre; & de l'angle rentrant faire un Metope quarré jusqu'au Triglyphe à plomb sur la colonne; alors il n'y a plus d'erreur contre la regle, & les Chapiteaux & les Bases restent dans leur entier. Une sepulture Antique prés d'Albane raportée dans le Livre du Parallele de l'Architecture, la Porte de l'Hostel de la Vrilliere & les Vestibules ou Portiques du Chasteau de Clagny, sont des Exemples Antiques & Modernes qui ont assez d'authorité pour en confirmer l'usage. Une autre difficulté qui se rencontre dans cet Ordre, est lorsque l'Entablement se tourne en Angle obtus par une ligne faisant le costé de quelque Polygone, comme d'un Octogone ou autre, parce qu'alors il faut qu'il y ait dans l'Angle un Pilastre brisé comme au Portail de l'Eglise des Minimes, ce qui donne aussi un Triglyphe plié au dessus, contre les regles naturelles de la solidité (sur lesquelles cet Ordre est estably) qui ne peut souffrir d'autres Angles que le droit hors de la figure circulaire. Cependant lorsque l'occasion se rencontre de s'en servir comme aux quatre Piliers d'un Dôme ou Voute en cul de four, ainsi que l'exemple en paroist à l'Eglise du Noviciat des PP. Iesuites; il est absolument necessaire que les Triglyphes & Metopes pliés soient selon leur proportion dans tous leurs retours, afin de faire subsister cette regle inviolable qui en est la beauté la plus essentielle, & sans laquelle cet Ordre seroit aussi facile que le Toscan. Il faut aussi en ce cas éviter les Modillons dans la Corniche gei feroient un fort mauvais effet, outre que les gouttes sous les Modillons s'il y en avoit, & les Ornemens sous le Plasond du Larmier n'auroient aucune grace. Le Dorique de la Cour du Palais Farnese à Rome qui cst de Michel-Ange est fort regulier, aussi-bien que celuy de la Procuratie neuve de la place de Saint Marc à Venise qui est de Scamozzi, & un autre de la Basilique de Vicence qui est un ouvrage de Palladio. Baltazar de Sienne dans la Cour du Palais de Massimi prés de Saint André de la Valle à Rome a esté si exact, que n'ayant fait qu'une Corniche architravée, il a espacé les Gouttes dans l'Architrave avec autant de justesse que si la Frise y eut esté; Les quatre Colonnes qui sont dans cette Cour font d'une admirable proportion. La précision que cet Ordre demande ayant rebuté plusieurs Architectes, a fait qu'il se trouve quantité d'Ordres Doriques Antiques & Modernes sans Triglyphes ni Metopes, ainsi qu'il se voit au Colisée, qui ne doit pas estre cité comme un chef-d'œuvre d'Archite-Eture, mais qui doit estre plûtost regardé comme un Colosse de Maçonnerie. Plusieurs Architectes Modernes fondez sur

cet exemple, ont negligé de distribuer leur Frise, & il s'en voit plus de cette maniere que de l'autre; comme Bramante a fait au Palais de la Chancellerie à Rome, & Raphaël au Palais Chigi dans la Longare; & le plus confiderable de tous est le Portique de la grande Place de l'Eglise de S. Pierre du Vatican, où le Cavalier Bernin eust eu assez de peine s'il eust voulu faire la distribution de sa Frise juste, parce que les Colonnes estant sur une ligne circulaire, celles de dedans sont plus serrées & d'un plus petit diametre que celles de dehors qui sont plus grosses, & les unes & les autres sont sur un mesme Plan & sous un mesme Entablement, & toute la difficulté confifte en ce que les deux portions du cercle qui ferment ces Portiques ne rentrent pas dans elles-mesmes, mais se terminent par les Façades où sont les Entrées, outre qu'il y a encore des Colonnes accouplées dans les avantcorps. Pour le Colisée il eust esté tres-facile d'en faire un Dorique regulier, parce que c'est un ovale parfait. Je ne rapporteray point icy quantité d'Edifices où cet Ordre a esté mal executé, parceque plusieurs Architectes se sont relâchez des bonnes regles, où leurs Ouvrages n'ont point eu de succés; ce qui arrive lorsqu'on se veut rendre singulier contre les choses fondées sur la raison, & confirmées par l'usage.



#### Portique Dorique sans Piedestal.

UAND on voudra faire des Ornemens de Galeries ou Portiques d'Ordonnance Dorique, il faudra (comme l'on a dit cy-d'flus) divifer toute la hauteur en 20. parties, l'une desquelles sera le Module, & distribuer ensuite les largeurs de telle sorte qu'il y ait 7. Modules entre deux Pilastres, & que chaque Pilastre en ait trois de largeur; ainsi il arrivera que les hauteurs & les largeurs seront bien proportionnées, que la hauteur des jours ou des vuides sera double de leur largeur, & que les Metopes & Triglyphes se trouveront exactement distribuez, comme il est aisé de le voir dans le dessein; aprés quoy il faut seulement observer que la saillie de la colonne hors du Pilastre soit d'un tiers de Module plus grande que le demy-diametre de la mesme colonne, asin que la saillie des Impostes n'en passe point le milieu; & cecy est une regle qu'il faut universellement observer en pareil cas dans tous les Ordres.

Ftte Arcade conserve encore la mesme proportion que la Toscane qui a le double de sa largeur, mais il reste deux Modules jusques sous l'Entablement; ainsi lorsque l'occasion demanderoit de la faire plus haute, cela se pourroit sans saire une faute, parce qu'il vaut mieux qu'une arcade ait en haureur plus du double de sa largeur que moins; & si on faisoit l'Entrecolonne de quatre Triglyphes comme au Palais Farnese, il fau dioit alors mettre un socle sous la base de la Colonne, afin de rendre l'arcade d'une plus belle proportion, & elle seroit à un Module prés de dessous l'Architrave. La grande hauteur qui reste à celle cy donne lieu de faire regne: l'Astragale; cependant comme cet Ordre est de soy assez solide, il faur porter l'Arc le plus haut qu'il se peut, afin de rendre l'ouvrage plus leger: toutefois au Colifée l'Arcade Dorique a encore plus de distance jusqu'à l'Entablement, puisque la Colonne a 26. pieds, & l'Arcade n'en a que 22. & 5. pouces. Au Theatre de Marcellus les Colonnes ont 13. pieds & 7. pouces, & les Arcs 20. pieds 11. pouces, & ces Colon. nes ne saillent que de la moitié, de soite que l'Imposte excede le demydiamerre, ainsi qu'à Farnese où l'Imposte qui est une Corniche Dorique architravée d'un petit Ordre du vestibule coupe presque la Colonne en deux; les Colonnes du Colifée saillent d'un sixième de Module qui est la moitié moins que celle de cette Ordonnance.



## Portique Dorique avec Piedestal.

I l'on veut bastir des Portiques ou Galeries d'Ordonnance Dorique avec Piedestal, il faut diviser toute la hauteur en vingt-cinq parties & un tiers, & de l'une de ces parties en faire le Module. La distance d'un Pilastre à l'autre sera de dix Modules, & la largeur des Pilastres de cinq, par ce moyen l'on trouvera la juste distribution des Metopes & des Triglyphes, & le vuide des Arcades sera d'une bonne proportion. La hauteur sera double de la largeur, & aura par consequent vingt Modules, comme on le peut voir en cette figure.

OMME j'ay dit cy-dessus que les Entrecolonnes de plus de cinq Triglyphes ne sont guere recevables, on peut juger par ce Portique si on en mettoit jusques à six combien l'Ordonnance paroistroit soible, quelque solidité qu'elle pût avoir, à cause de la grande portée des Architraves; puisque celle-cy sans Arcades ne seroit pas supportable, & mesme si les Colonnes estoient isolées il faudroit que les Claveaux des Architraves eussent une grande portée dans le mur pour subsister. Cette grande saillie des Architraves a obligé des Architectes à faire un retour en avant-corps sur la Colonne: cette maniere est plus solide; mais l'Ordonnance devient mesquine par ces Entablemens recoupez, & particulierement lorsqu'il n'y a qu'une Colonne montée sur un Piedestal, elle forme un avant-corps étroit, comme on le peut remarquer aux Arcs de Triomphe à Rome : Or le plus que l'on peut faire dans les Portiques que l'Entrecolonne ait le double de sa largeur, c'est le plus approuvé, comme celuy du Portique cydevant sans Piedestal, qui devient justement Areostyle avec cette proportion, parce qu'il y a huit Modules d'une colonne à l'autre qui en a seize de haut, les jambages paroissent trop forts, parce que la Colonne n'en est que le tiers : selon la charge qui seroit au dessus, l'on pourroit donner plus de largeur à l'Arcade. Il est bon de mettre ce petit socle au pied de l'Arcade pour luy servir de retraite afin qu'elle ne semble pas poser à cru.

pl. 10.

27



D ij

# Piedestal & Base Dorique.

E Piedestal Dorique doit avoir cinq Modules & un tiers de hauteur, l'Imposte de l'Arc qui est ici dessiné sera d'un Module, & ses moulures se diviseront de la maniere qu'on les voit marquées par les Nombres du dessein.

BIEN loin de trouver des Piedestaux à l'Ordre Dorique dans les Bastimens anciens, il ne se rencontre pas mesme de Base, celle du Dorique du Colisée estant capricieuse sans pouvoir faire regle de Base; Vitruve ne donne point de base particuliere à cet Ordre, & il n'y en a ni au Theatre de Marcellus, ni à celuy de Vicence, ni à ce morceau Antique prés de Taracine, rapporté dans la Parallele, ni au Temple de la Pieté dont Palladio fait mention. Il est difficile de juger de la raison de retrancher cette partie de la Colonne qui luy est si necessaire; car si c'estoir à cause qu'ordinairement cet Ordre estant sur le rez de chaussée, la Bale seroit facile à se tuiner, il n'en eut point esté besoin non plus en d'aurres Ordres plus delicats & sur le mesme Plan: C'est pourquoy les Modernes qui ont estimé cet usage un abus de l'Antiquité, se sont servis de la Base Attique, ou de celle de V gnole, qui est le premier qui l'ait mis en œuvre à cet Ordre, où elle reullir fort bien, & se distingue assez de la base Toscane; elle est au Portail de S Gervais, dans la grande Salle du Palais à Paris, & à Rome au Portique de l'Eglise de saint Pierre du Vatican, sans tant d'autres Ordonnances où elle se rencontre; il faut observer que l'Anneau du bas du Fust de la Colonne y fait partie du Module qui donne la mesure de la base; ce que quelques Architectes n'approuvent pas. Pour les Cannelures, elles sont particulieres à cet Ordre, & ce sont celles de Vitruve, pareilles à celles de certains troncs de Colonnes, qui servent dans l'Eglise de saint Pierre aux Liens à Rome où il y en a de creusées selon le Triangle équilateral, & d'autres selon la section des Diagonales du carré, qui est la maniere de Vitruve, & la plus profonde: peu de Modernes s'en sont servis, parceque si elles ne sont point taillées dans du maibre ou de la pierre dure, les arreltes se peuvent émousser d'autant qu'elles sont vives; & aux Pilastres il faut necessairement une coste sur l'Angle. L'Orle inferieur est encore la douzième partie de la Colonne, comme il est dit cy-dessus au Toscan.



# Entablement Dorique.

E Morceau d'Ordre Dorique a esté tiré du Theatre de Marcellus à Rome que j'ay cité pour exemple dans ma Preface. Il retient dans le dessein la mesme proportion que je luy donne.

A Diminution de cette Colonne est de deux parties de chaque costé, de sorte que le Diametre superieur reste de vingt parties; le Chapiteau est divisé en trois parties égales, ainsi que l'ordonne Vitruve, dans le chap. 3. du quatriéme Livre. Ce profil qui est tiré du Theatre de Marcellus & dont la Corniche à des Denticules fait voir que Vitruve n'a point esté l'Architecte de cet Ouvrage, comme quelques-uns l'ont crû, parce qu'il estoit contemporain & Ingenieur d'Auguste, puisque dans son Livre il ne met point de Denticules à cet Ordre. De plus estant assez avancé en âge quand il offfrit à Auguste ses dix Livres d'Architecture, il n'eût pas manqué de faire mention d'un bastiment si considerable, n'ayant pasoublié de parler de sa Basilique de Favo, qui est le seul Ouvrage que nous sçachions avoir esté fait par luy, & dont il ne reste aucun vestige dans cette Ville. Dans le choix que Vignole a fait des Profils antiques, il s'est peu éloigné des mesures generales, il a seulement rendu les membres de chaque partie proportionnez entr'eux, comme dans ce Dorique où il a donné plus de hauteur au Larmier qui estoit trop mince pour sa saillie. Ce qu'il a augmenté sur quelques Moulures rend la Corniche égale à la Frise, comme elle doit estre : il faut remarquer que la Platte-bande ou Chapiteau des Triglyphes fait icy partie de la Corniche, & non pas de la Frise, comme au Theatre de Marcellus : que les Triglyphes de Vignole n'ont pas tant de saillie, & que les deux canaux des costez n'ont pas la mesme prosondeur des deux anciens, qui sont ou qui doivent estre en Angle droit; ne donnant que deux demy-parties à toute son épaisseur : ainsi ils sont ensoncez dans la Frise, ce qui est desectueux, outre qu'ils sont ceintrez par le haut & non pas à ligne droite : pour les Gouttes elles sont rondes, ainsi que Michel Ange les a faites au Palais Farnese; la Cimaise de cette Corniche luy est propre. Au Portail des Minimes Monsieur Mansard y a mis une doucine à la place de cette Cimaise, avec trois saillies differentes, une pour la Corniche du niveau, une autre pour le Fronton, & celle des costez du Fronton qui est presque à plomb pour éviter de faire une crocette, ou d'avoir la Cimaise du fronton plus haute, ( comme au Portique de Septime Severe à Rome, ) & il a aussi mis des Gargouilles ou Mustles de Lion à cette Cimaise rampante, comme il y en avoit au Frontispice de Neron.



#### Entablement Dorique.

l'Ay composé cet autre morceau d'Ordre Dorique de plusieurs fragmens d'Antiquitez de Rome; j'ay reconnu par experience qu'il réussit parfaitement estant mis en œuvre.

I L semble que Vignole ait tiré les Mutules ou Modillons de ce Profil d'une Antiquité qui est auprés d'Albane rapportée dans le Parallele, & qui a esté ponctuellement executée à la Porte de l'Hostel de Crequy devant le Chasteau des Thuileries; & quoy que ce Profil ne se soit pas rencontré justement copié d'aprés aucun autre, la composition en est si belle qu'elle pourroit laisser douter lequel des deux Entablemens qu'il propose est le plus beau, s'il n'estoit vray-semblable que le precedent peut plutost servir pour un Ordre de dedans, & qui a peu de distance pour estre veu, & celuy-cy pour un Ordre de dehors qui n'a pas de point d'éloignement fixe. Il a esté mis en œuvre avec succés au Portail de saint Gervais, excepté que les Mutules sont massifs & sans Gouttes, ainsi que Leon Baptiste Alberti les a faits. Le Chapiteau n'a de différence que l'Astragale avec le Filet, au lieu des trois annelets de l'autre. La Frise a deux faces, & les Gouttes sont encore rondes, comme les ont fait Palladio & Scamozzi, estant plus raisonnable de les faire rondes que carrées, puisqu'elles representent l'eau qui tombe des Canaux des Triglyphes. Les deux demy-canaux sont aussi ceintrez par le haut; Jean Buland les a fait ceintrez par leur Plan & par le haut. Le Triglyphe icy n'a pas plus de saillie que le precedent. Quant aux Metopes lorsque les ornemens ont trop de saillie pour faire leur effet, on les peut refouiller dans un carré fait dans le Metope si l'Ordre est grand, comme on le peut voir à l'Eglise du Noviciat des Jesuites du Frere de Marcel Ange, cet Entablement est reduit sous les mesmes proportions que celuy du Theatre de Marcellus, ne pouvant estre ni plus ni moins, & non pas comme l'a fait Sansovino à la Bibliotheque publique de saint Marc à Venise où il 2 le tiers de la Colonne, ce qui est sans exemple Antique ni Moderne pour peu qu'il soit approuvé. Il y a des occasions où l'on retranche la saillie de cette Corniche, & où il ne reste qu'une face depuis l'Ove jusqu'en haur pour éviter la communication du dehors dans les Appartemens, ainsi qu'il est dans la Cour du Chasteau de Vincennes, dans celle des Cuisines du Louvre, & à l'Hostel de Lionne, & pour lors on appelle cette Corniche mutilée.



#### Plafonds des Corniches Doriques.

La grandeur de ce volume ne m'a pas permis de mettre les Plafonds de ces Corniches avec les Profils comme ils font dans l'Original qui est in folio; c'est ce qui m'a obligé pour éviter la confusion, d'en faire une planche à part sur la mesme échelle.

A hauteur de la Corniche de cet Ordre est déterminée par celle de la Frise à laquelle elle doit estre égale, ainsi elle est trop basse pour souffrir une plus grande Saillie que celle d'un demi-module plus que sa hauteur: c'est pour cette raison que le Plasond du Larmier incline pardevant en la Corniche du Theatre de Marcellus; ce qui augmente l'aparence de la Saillie, & ce qui avec la Mouchette pendante & le Canal refouillé sous le devant du Larmier, rend le Profil plus gigantesque & plus noble, comme on le peut voir à la Corniche du Portail des Minimes. On orne rarement le Chapiteau, si ce n'est de quelques petites roses; Les fleurs de lys qui sont icy & dans le Plafond du Tailloir sont les armes de la Maison Farnese, qui en porte six d'azur en champ d'or. D'autres ont mis dans le Gorgerin de la Colonne une Couronne de Laurier, comme à la Porre du Palais Justiniani à Rome; d'autres ont augmenté le Gorgerin du Chapiteau pour y mettre des feuillages, dont on voit des exemples considerables dans la Salle des Suisses au Louvre, Les Pilastres avec ces Chapiteaux ont quelque ressemblance aux Pilastres Attiques, ce qui peut saire un genre d'Oidre qu'on nomme Attique en luy donnant sa base. Pour les Metopes ornez à l'Antique de Vases ou de Bassins de sacrifices, & de teste de bœuf décharnées, ils peuvent tirer leur origine de l'usage qu'on faisoit de ces Entrevous dans les Temples où les Sacrificateurs mettoient les instrumens des Sacrifices, & les dépouilles des V. Aimes; mais sur le Metope brisé du retour d'Angle, il ne faut pas mettre un petit bassin ou bouclier dont il ne paroist que la moitié à chaque face, comme a fait Sausovino à la Bibliotheque publique de saint Marc à Venise, & Daniel Barbaro dans son Livre. Les fleurs de lys de blason y viennent encore bien, parce qu'el. les sont contenues dans un Lozange regulier; mais il faut que le Metope soit quarré, car autrement on tomberoit dans le defaut de la grande salle du Palais, où les deux Arcades du fond sont inégales, & où il y a un demy-Pilattie de moins du costé de la plus petite : ainsi la distribution de la Frise ne s'y rencontre plus.



# DE L'ORDRE IONIQUE.

OR DRE Ionique sans Piedestal se dispose en cette sorte, on divise la hauteur donnée en vingt-deux parties & demie, & une de ces parties servira de Module. Et parceque cette Ordonnance est plus égayée que la Toscane & la Dorique, & qu'ainsi elle demande plus de précision dans la mesure de ses membres, on divisera le Module en dix-huit parties, la Colonne comprise. Le Chapiteau & la Base est de dix-huit Modules, l'Architrave contient un Module & un quart, la Frise un Module & demy, la Corniche un Module trois quarts: ainsi tout l'Entablement est de quatre Modules & demi, qui est le quart de la hauteur de la Colonne.

Les Atheniens par le commandement de l'Oracle d'Appollon envoyerent en Asie tréze Colonies sous la conduite d'Ion, qui sonda tréze grandes Villes dans la Carie qu'il avoit conquise, & cette Province sut appelée Ionie de son nom. Une des plus considerables de ces Villes estoit Ephése où l'on bastit un Temple à Diane autre que le Dorique, & ce sut l'Ionique dont je vais parler. On y en éleva aussi un du mesme Ordre à Apollon, & un à Bacchus. Ce qui fait voir que les Ordres particuliers aux Nations n'ont pas esté affectez aux Divinitez; contre l'usage que nous pretendons en devoir faire qui est pourtant judicieux, Ainsi Iorsque l'on consacre une Eglise à quelque saint Martyr, on affecte avec raison d'y employer l'Ordre Dorique, parceque c'est l'Ordre des Heros; & que les Martyrs sont les Heros du Christianisme: de mesme que l'on met en œuvre l'Ionique



E iij

& le Corinthien, pour les Vierges & les Couvents de Religieuses. Ainsi il ne faut considerer les Ordres que par leur force ou par leur delicatesse, & à cause de leurs proportions; les Ornemens anciens & qui ressent le Paganisme non seulement ne sont plus d'usage pour nos Bastimens, mais encore nous doivent estre odieux, si ce n'est dans quelque décoration de Theatre, lorsqu'on y represente une Tragedie tirée de la Fable ou de quelque Histoire Ancienne. C'est pourquoy Vitruve demande que l'Architecte ait connoissance de l'Histoire, estant indigne qu'un homme d'une si excellente profession ait besoin du secours étranger, & de l'esprit des autres pour orner les Edifices qu'il construit. L'Ordre Ionique peut encore tirer son origine des Cariatides, puisque ses Volutes imitent les tresses des cheveux de ces femmes captives. Sa proportion est de huit diametres & demi, selon Vitruve; mais la pluspart des Anciens luy en ont donné souvent plus de neuf que moins, comme il est au Theatre de Marcellus où la Colonne avec la Base & le Chapiteau a vingt & un pieds & onze pouces de hauteur sur deux pieds cinq pouces de diametre: mais Vignole en a reglé la juste hauteur à neuf diametres, estant raisonable que cet Ordre qui tient le milieu entre le Dorique & le Corinthien, ait aussi une hauteur proportionnelle entre les deux. Ses Entrecolonnes sont de quatre diametres & demi, & par consequent Eustyles, qui est la meilleure maniere; l'Entablement a le quart de la Colonne comme aux autres Ordres. Mais il faut observer que la distribution des Denticules se doit rencontrer la plus juste qu'il se pourra faire, quoique cela ne paroisse pas de consequence, & que cela ne soit presque pas sensible. Cependant les Architectes qui sont jaloux de la justesse dans l'exécution de leurs Ouvrages n'obmettent aucun soin pour la rendre parfaite. Palladio, Scamozzi & Viola ont mis des Modillons au lieu des Denticules dans la Corniche de cet Ordre, contre le sentiment de Vitruve qui pretend que les Denticules le rendent different des autres Ordres; ce que ces Architectes ont fait,

fondez sur l'exemple du Temple de la Concorde derriere le Capitole à Rome qui n'est pas receu avec la mesme approbation que le Theatre de Marcellus; parce que cet Edifice ayant esté brûlé dans un tems fort éloigné de celuy où il avoit esté basti, & ayant égard aux Bases angulaires differentes des autres, il semble qu'il ait esté restauré des débris de plusieurs Edifices, ce qui n'est toutefois qu'une conjecture qu'on peut tirer de sa mauvaise exécution. Ce que cet Ordre a de singulier au dessus des autres, est que les faces de devant & de derriere de son Chapiteau sont differentes de celles des costez; toutefois de cet avantage qui luy est propre il reçoit une difficulté lorsqu'il faut que l'Ordonnance retourne de la face anterieure d'un Edifice à la laterale, à quoy on a trouvé pour expedient de faire le Chapiteau Angulaire comme il a esté pratiqué au Temple de la Fortune Virile. Il y a encore un semblable Chapiteau de marbre plus beau que celuy dont je viens de parler, qui sert de siege dans le Jardin des Chartreux de Termini à Rome. Scamozzi & plusieurs Architectes Modernes ont introduit pour Chapiteau de l'Ionique, la partie superieure de l'Ordre Composite, imitant celuy du Temple de la Concorde dont les quatre faces sont pareilles; & alors pour luy donner plus de grace il faut que la Volute soit un peu pendante & ovalle. Il me semble qu'il seroit aussi à propos de donner à ce Chapiteau le Tailloir du Composite, qu'à l'autre qui est quarré: ainsi comme il y a cy-devant deux Ordres Doriques qui ont chacun leur beauté particuliere, il peut y avoir aussi deux Ioniques; & celuy de Vignole subsistera avec beaucoup de différence de l'autre, dont le Chapiteau a les quatre faces égales, le Tailloir Composite, la Frise bombée, & la Corniche avec des Modillons, outre qu'on luy donnera la Base Attique, quoy qu'elle appartienne à l'Ionique Antique.

## Portique Ionique sans Piedestal.

Es Portiques ou Galeries d'Ordonnance Ionque feront ainsi disposez. Les Piliers autont trois Modules de grosseur; la largeur des vuides sera de huit Modules & demi, & leur hauteur de dix-sept Modules, qui est le double de la largeur, & qui est la regle generale qu'il faut regulierement observer en toutes les Arcades de ces sortes de Portiques, toutes les fois que par quelque raison particuliere l'on n'est pas obligé de s'en éloigner.

Prés l'Ordre Toscan', l'Ionique est le plus facile dans la disposition de ses Entrecolonnes & Portiques, parceque les Denticules ne sont pas il sujets à la précission que demandent les Triglyphes du Dorique, & les Modiflons du Corinthien. Ce Portique a un demi Module d'Alerte ou pied droit, & un Module depuis le dessous de l'Arcade jusqu'à l'Entablement! ce qui luy reste de dix-huit qu'a la Colonne, est la hauteur du vuide de dix-sept Modules. La plus belle proportion des Arcades est d'avoir de hauteur le double de leur largeur; mais nostre Architecte ni contraint pas avec tant de severité quand la necessité oblige d'en user autrement. Cet Ordre pouvant estre élevé au dessus du Dorique, afin de retenir cette proportion qui doit paroistre aussi agréable que celle du premier Ordre sur lequel il porte; il luy faut donner un peu plus de hauteur que le double de sa largeur comme au Theatre de Marcellus où l'Arcade à neuf pieds de large sur dix-neuf de haut, ce qui n'a point esté fait au Colisée où celle du second Ordre est plus basse que la premiere sur la mesme largeur; mais au Theatre de Marcellus l'Arcade Ionique est plus large de plus de trois pouces que la Dorique, ce qui a esté fair pour rendre les Alettes ou Piedsdroits proportionnez à la Colonne sans s'arrester à faire porter à plomb le vuide sur le vuide, & le massif sur le massif. Ce qui se rencontre rarement imité par les Modernes qui ont suivi le Colisée pour la largeur des Arcades, & le Theatre de Marcellus pour la proportion du Rez de Chaussée à celuy de dessus. Mais sur tout il faut éviter de faire les Arcades des Ordres delicats, plus estroits que celles des plus massifs lozsqu'elles sont l'une sur l'antre, parceque les Pieds-droits du dessus seroient plus larges que ceux du dessous; alors outre que l'Alette ne seroir pas proportionée à la Colonne, ce seroit une faute contre la solidité.



## Portique Ionique avec Piedestal.

Ars pour faire des Galeries ou Portiques de l'Ordre Ionique avec Piedestal, il faut diviser toute la hauteur donnée en vingt-huit parties & demie. Le Piedestal avec ses Ornemens en contiendra six qui sont le tiers de la hauteur de la Colonne avec sa Base & son Chapiteau, suivant ce que nous avons dit devoir estre observé pour tous les Ordres; la largeur des vuides ou des jours sera d'onze Modules & leur hauteur de vingt-deux. Ensin la largeur des Piliers sera de quatre Modules, comme on le voit marqué par nombres dans le dessein.

Es regles generales que donne Vignole ne sont que pour les Bastimens d'un seul Ordre & sur le rez-de-chaussée, parceque s'il estoit besoin d'en mettre plusieurs les uns sur les autres, il seroit impossible de les executer avec la précision de ses mesures, & il faudroit qu'ils eussient tous un Piedestal ou qu'ils n'en eussent point du tout, si on vouloit que les vuides des arcs & les massifs des jambages se répondissent à plomb; ce qu'il est facile de connoître. Par exemple, si on vouloit faire un Portail comme celuy de saint Gervais, & que l'Ordre Dorique n'eust qu'un socle comme à cet Ouvrage, & l'Ionique un Piedestal, supposé d'ailleurs qu'il sût necessaire de faire des Arcades de mesme largeur à chaque Ordre : alors les Alettes ou Pieds-droits seroient bien plus larges à l'Ionique & encore plus au Corinthien, & les diametres des Colonnes ne diminueroient pas proportionnellement; cependant il faut que le diametre inferieur du Corinthien soit plus petit que le superieur de l'Ionique, & ainsi du reste, quand l'occasion se presenteroit de les mettre tous cinq en œuvre; ce qui n'a point esté fait au Colisée dont les quatre Ordres ont les diametres égaux, afin d'avoir les Arcades égales de trêze pieds sept pouces de large chacune : Ce que n'a point aussi suivi Michel-Ange dans la cour du Palais Farnése, parce que les Arcades du rez de chaussée ont dix pieds un pouce & demi, & celles du premier étage onve pieds quatre pouces, ce qu'il a fait afin que les Alettes de ses Arcades fussent proportionnées à leur Ordre; le Dorique ayant deux pieds quatre pouces & demi de diametre, & l'Ionique deux pieds seulement; quoy que cette maniere se pratique rarement par les Modernes. Les jambages diminuent comme les Ordres & les Arcades sont plus larges à proportion de la hauteur que leur donnent les Ordres plus delicats dont le Theatre de Marcellus est un exemple d'autorité.



F ij

### Piedestal, Base & Imposte Ioniques.

A Corniche de l'Imposte qui est ici dessiné a un Module de haut, & la saillie est d'un tiers de Module. On peut voir par les nombres qui sont marquez au dessein, la mesure de ses Moulures particulieres, aussi bien que celles du Piedestal & de la Base.

L's Piedestaux Antiques de cet Ordre sont ou continus comme celuy du Temple de la Fortune Virile, ou par Avant-corps & Arriere.corps, ou Escabeaux impairs, (comme les nomme Vitruve) ainsi que ceux du Theatre de Marcellus & du Colisée, il n'y a que celuy du Temple de la Fortune Virile qui ait une Base; car celuy du Theatre de Marcellus n'en a point. Pour le Colisée il n'a qu'un Chamstrain à toutes les Bases de ses Piedestaux. Philbert de Lorme au Chasteau des Thuilleries a fait un Piedestal continu à l'Ionique qui est au rez-de-chaussée, & qui peut passer pour un des plus beaux Modelles de cet Ordre, l'Ionique de Vignole qui a esté assez exactement mis en œuvre au Portail de l'Eglise des PP. Feüillans dans la ruë saint Honoré a le mesme Piedestal que celuy-cy, excepté que le Dé n'en est pas si haut, mais le Socle de dessous la Base sait qu'il approche de la proportion du tiers de la Colonne.

Cette Base de la Colonne (qui est celle de Vitruve) ne se rencontre à aucun EdificeAntique. Les Architectes Modernes sont assez partagez sur le choix de celle-cy ou de l'Attique, & les Sectateurs de Vitruve l'ont employée comme singuliere à cet Ordre; ainsi elle se trouve dans Serlio, Barbaro, Cataneo, Viola, Bulant & de Lorme; à laquelle le dernier a ajoûté deux Astragales au dessous du filet sur la Plinthe. Ceux aussi qui ne s'éloignent pas de l'Antique ont employé la Base Attique à l'imitation du Temple de la Fortune Virile, du Theatre de Marcellus & du Colisée, & n'ont pû supporter ce gros Tore sur les petites Moulures de dessous qui paroist extrémement disproportionné. La plûpart des Ioniques Modernes ont la Base Attique que Michel-Ange, Palladio, Scamozzi & plusieurs autres ont miseen œuvre dans tous les bastimens qu'ils ont faits, & où cet Ordre s'est rencontré; toutefois il se trouve à Paris beaucoup d'exemples entre des Edifices considerables de la Base de Vitruve, puisqu'elle est au Palais des Thuilleries, au Portail des Feiillans, aux Eglises des Petits Peres & des Barnabites, & au Palais Brion dans la rue de Richelieu. Cependant il faut estre persuadé aprés tout cela, que la disproportion des Moulures de cette Base sans exemple Antique, ne doit pas prévaloir sur l'Attique, quoique ce soit la doctrine de Vitruve, qui est seul de son opinion.



F fij

### Entablement Ionique.

J'ay reporté au discours suivant le texte qui est en cet endroit à l'Orizinal, parce qu'il ne parle pas de l'Entablement, mais seulement du Chapiteau dont le Profil se voit à la figure suivante.

Omme le plus seur moyen d'estimer avec jugement dans tous les Arts l'excellence de leurs productions, est de comparer les plus belles avec les moindres, il ne faut que faire le Parallele de ce Profil avec celuy de Vitruve & ceux du Theatre de Marcellus, du Colisée & du Temple de la Fortune Virile, pour voir combien la proportion relative des parties au tout s'y rencontre dans un degré inferieur à celuy cy; & si on doit s'arrester à quelque exemple dont Vignole ait pû tirer les Moulures les plus proportionnées, il faut choisir celuy du Profil des Thermes de Diocletien qui ne se voit plus, & qui est rapporté dans le Livre du Parallele de l'Architecture, pourveu que Pirro Ligorio l'ait mesuré plus sidelement que celuy du Temple de la Fortune Virile, qui est bien different de celuy du Livre des Edifices Antiques de Rome du sieur Desgodets. Pour le Profil du Theatre de Marcellus il paroitt materiel pour un Ordre si delicat, parceque l'Edifice est Colossal, & que les Corniches qui regnent circulairement semblent demander d'au. tres proportions que celles qui sont sur une ligne droite. Pour celuy du Coli. sée il ne s'y faut pas arrester, estant presque semblable au Profil Dorique de desfous. Un des plus beaux Profils Modernes de cet Entablement est celuy du Portail des Feiillans qui est imité avec exactitude sur celuy de Vignole, à la reserve de la Frise qui est bombée. Les trois faces de l'Architrave doivent estre tellement proportionnées qu'elles soient comme de cinq à sept, & de fept à neuf, selon l'origine de l'Architrave & de la Frise. L'Architrave doit estre plus haut que la Frise; parce qu'il represente la pourre qui est plus groffe que les solives qui portent dessus, & dont se fait la Frise; ainsi Vitruve qui donne aux Frises qui n'ont point de seulpture le quart de hauteur moins qu'à l'Architrave, semble s'estre fondé sur ce raisonnement; cependant on est obligé de leur donner davantage de hauteur qu'à l'Architrave ; parceque la Saillie de la Cimaise de cet Architrave emporte de la hauteur de la Frise, outre qu'elle a toûjours meilleure grace lorsqu'elle est plus grande, quand mesme elle seroit sans ornement. La proportion que Vignole donne aux Denticules est differente de celle de Vitruve, & celle-cy s'accorde plus avec les Antiques : leur Plan est quarré, & leur hauteur est sesquialtere de leur largeur & l'espace a la moitié de cette largeur.



# Chapiteau Ionique.

Uovou e l'on ait dessiné dans cette Figure la maniere de faire le Chapiteau Ionique, & que l'on en ait donné le Plan & le Profil, neanmoins pour en faciliter l'intelligence nous dirons qu'il faut tirer deux lignes à plomb, éloignées l'une de l'autre de deux Modules qui passent par le milieu des yeux des Volures, & s'appellent Cathetes. Toute la Volute doit avoir de haut séze parties de Modules, desquelles il y en aura huit au dessius de l'œil qui sera de deux de ces messines parties, & les six qui resteront seront au dessous de l'œil de la messime Volute. L'on a dessiné dans la sigure suivante la maniere de décrire cette Volute où l'on a briévement expliqué (autant que le peu d'espace a pû le permettre) de quelle maniere il s'y falloit prendre pour la tracer.

Pur sour j'ay dit cy-dessus que le Chapiteau Ionique estoit singulier en ce que les faces des costez estoient disserentes de celles de devant & de derricre, aussi il le faut considerer par le devant où sont les Volutes, ou par les costez qui ressemblent à un oreiller; ce que les Ouvriers appellent le Balustre, que la hauteur des Volutes détermine. Le Tailloir doit estre toûjours quarré, & l'Astragale du haut de la Colonne ne sait pas partie du Chapiteau, mais il appartient au Fust selon Vitruve. & comme Monsseur Perrault l'a interpreté dans ses Notes. Or il est necessaire d'estre instruit de cette dissiculté, parceque le Fust de la Colonne peut estre d'autre matière & couleur que le Chapiteau. Cependant si l'Astragalle estoit taillé de quelque Ornement il pouroit appartenir au Chapiteau ce qui arrive rarement, & il ne s'en trouve point d'exemple Antique & peu de Modernes; il saut observer que quand le Fust est de marbre, & que l'Astragale en sait partie le Chapiteau estant de pierre paroist bas comme on en peut juger par ceux de la fermerure du Chœur de l'Eglise des Mathurins rue saint Jacques.

Il y a des Editions de Vignole où les Cannelures ne sont pas quarrées par le bas comme elles sont à la figure du Piedestal; mais j'ay crû que je devois suivre le Livre premier & Original de cet Auteur; c'est pourquoy je les ay fait quarrées. Il n'y a point d'autreexemple Antique de ces Cannelures que les Colonnes du Temple de Vesta à Tivoli qui sont encore quarrées par en haut, & on ne voit point que les Modernes les ayent imi-

tées.



#### Maniere de tracer la Volute Ionique.

YANT tiré la Cathete de cette premiere Volute & une autre ligne qui la coupe à Angles droits au centre de l'œil de la Volute, on divise l'œil de la maniere d'ssinée en cette figure à l'endroit marqué A : on commence par le point marqué 1; de ce point là comme centre & de la distance de ce point à la partie superieure de la Cuth te, on décrira un quart de cercle, qui ira rencontrer la lione qui coupe la Cathete à Angles droits; ensuite transportant la pointe du Compas au point marqué 2. O l'ouvrant en telle sorte qu'il reprenne la fin de l'Arcprecedent on décrira un autre Arc jusqu'à la partie inferieure de la Cathete, & l'on fera ainsi trois tours de suite des centres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La grosseur du L steau qui est le quart de la hauteur que la premiere revolution la sie au dessus de soy, se trouvera aisément en partageant en 4 chacune des parties qui ont servi de centre à las". Volute, & l'on décrira sur ces 12 points 12 A cs de Cercle, qui acheveront les 3 contours de l'épaisseur du Listeau.

Lusieurs Architectes se sont attribuez le recouvrement de la Volute de Vittuve, Salviati Peintre sameux en a escrit, Philbert de Lorme dit l'avoir trouvée à un Chapiteau ébauché dont la Volute estoit tracée avec les 13 Centres, dans l'Eglise de sainte Marie delà le Tibie, qui est bassie des débris de plusieurs Edifices Antiques. Ensin Goldman Geometre en a inventé une si parsaite que nous avons trouvé à propos de la rapporter cy. aprés. Il s'en trouve ratement du dessein de celle du Theatre de Marcellus qui est arasse par le devant comme celles de Vituuve, de ses Interpretes & de Vignole; & cet arassement ayant paru trop plat a fait que plusieurs Architectes les out sait soitir en dehors comme les Corinthiennes, ce qui se rencontre aux Thuilleties, au Portail de S. Gervais, & à celuy des Feuillans; d'autres les ont rensoncées au dedans. Les Sculpteurs qui en ont sait des Modeles à l'œil voyant que le contour n'en estoit pas agréable, y ont introduit de petites branches de Laurier; de Chesne ou de Lierre, qui pattant d'une seur milieu viennent finit auprés de l'œil.

Scamozzi a fait son chapiteau angulaire d'aprés celuy du Temple de la Concorde, les Volutes en sont o ales en hauteur avec beaucoup de grace, quelques uns comme le sieur Bosse se sont efforcez d'en donner le trait geometriquement; mais outre qu'il ne ne se trouve pas dans la pureté des regles, le contour en devient ties difforme ainsî il le saut tracer à l'œil avec

la grace du dessein.



Si l'on veut d'écrire cette premiere maniere de volute sand jarets, au lieu de commençer les arcs de cercle sur la Cathete et sur la ligne qui la coupe à angles droits; tirez les lignes ponctuées 1 A, 1,2 B, 2,3 C,3,4 D et terminez à ces lignes autât prolongées qu'il le faudra les arcs de cercle qui forment le contour de la volute, parceque par ce moyen les deux arcs qui se suivent ayant toujours leurs centres dans la mesme lige se touchent necessairement sans se couper.

MANIERE DE TRAÇER LA VOLUTE IONIQUE

### Autre manière de tracer la Volute Ionique.

N peut encore décrire la Volute en cette maniere, tirez la Cathete de 16 parties de Module, il y en aura 9 au defsus du Centre, & 7 au dessous. De ce Centre tirez 8 lignes qui divisent la circonference du Cercle en 8 parties égales à commencer par la partie superieure de la Cathete : faites ensuite le Triangle rectangle BCD dont le costé BC contienne 9 parties de Module, & le costé C D. 7 de ces parties. La Figure marquée de nombres en explique assez la construction. Ce Trian gle estant ainsi achevé avec les divisions du costé BC, il les faut rapporter sur les 8 lignes qui divisent la circonference selon l'ordre qu'on les voit marquées par nombres, dans le dessein, & l'on trouvera le contour d'un point à l'autre, comme par exemple de 1à 2, en cette sorte: on mettra le pied du compas au point I, on l'ouvrira jusqu'au centre de l'œil de la Volute, & de cer intervalle on décrira un Arc; gardant ensuite le mesme intervalle du point 2, & l'intersection de ces 2 arcs sera le centre de la partie de la Volute comprise depuis 1 jusqu'à 2. De la mesme maniere pour trouver le centre de la partie de la Volute comprise entre 2 & 3, mettant le pied immobile du Compas sur le point 2, on le fermera jusqu'au centre de l'œil de la Volute; de ce point comme centre, & de cet intervalle on décrira un Arc, & ensuite du mesme intervalle & du point 3, on fera un autre Arc qui coupera le precedent en un point qui sera le centre de l'Arc de la Volute compris entre 2 & 3, on pratiquera la mesme chose à l'égard de tous les autres points.

Es deux manieres que donne Vignole pour décrire la Volute, la precedente est la plus facile à compiendre. Il faut observer que le Centre de l'œil de la Volute n'est point celuy de l'Astragale, ce qui rend le Chapiteau plus haut, & comme il se trouve à celuy du Temple de la Fortune Virile. Pour ce qui est de l'autre maniere par le Triangle elle est sort ingenieuse; mais l'execution en est tres difficile à cause de ces Centres qu'il faut trouver avec les sections qui se sont dans s'œil de la Volute. Nostre Auteur la expliqué assez clairement, quoyque d'abord il paroisse assez observ, & pour peu qu'on y sassez calerde concevoir facilement.



#### Description de la Volute de Goldman.

Voyque les deux manieres dont Vignole se sert pour tracer la Volute Ionique soient bonnes & faciles, particulierement la premiere de la façon que je l'ay corrigée, & expliquée au bas de la planche, neanmoins celle que Goldman à invente & qu'il apelle la Volute de Vitruve recouvré étant absolument la plus parfaite, tant parcequ'elle est Geometrique, que parce que le Listel de la Volute y est tracé avec ta mesme justesse que le premier contour, j'ay jugé à propos d'en donner icy la description.

Ivisez l'œil de la Volute dont le Diametre AB sera comme dans les pre-Decdentes de 2 parties de module en 4 parties égales par les Diametres AB, DE: ensuite sur le Diametre A B prenez de part & d'autre du centre C les points 1, & 4 qui partagent chacun des Demi-diametres CA, CB en deux également, & ainfi la ligne 1. 4. sera égale au rayon A C, sur la ligne 1. 4 décrivez le quarré 1. 2. 3. 4. dont le costé 2. 3. touchera le cercle de l'œil au point F. Du centre C. tirez aux angles 2. 3. les lignes C 2. C 3. ensuite divisez le costé 1. 4. en six parties égales aux points 5. 9. C, 12. 8, par ces points tirez aux Diagonales C.2, C 3. les lignes 5, 6, 9, 10,12,11,8,7, paral leles au diametre D,E,& les lignes 6,7, 10; 11, paralleles aux diametres AB. les points 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, seront les centres du contour de la Volute dont vous vous servitez en cette sorte. Du point 1 comme centre & de l'intervalle 1 F, de 9 parties de module décrivez le quart de cercle F G qui finira à la ligne 1, 2 prolongée: ensuite du point 2 comme centre & de l'intervalle 2 G décrivez le quart de Cercle G 2 que vous terminerez à la ligne 2 3 prolongée; semblablement du point 3 & de l'intervalle 3, h, faites l'arc h I, terminé à la ligne 3, 4, prolongée, & ainsi des autres; & aprés avoir operé de la mesme maniere sur tous les autres points vous aurez achevé le premier trait de la Volute de Goldman.

On trouvera les centres du Contour de la Volute interieure en cette sorte; cherchez une ligne qui soit à C 1 comme A S est à A F ce qui se fait ainsis faites un triangle quelconque dont le costé a f. soit égal au costé A F, & l'autre costé f,u, égal à la ligne C 1, prenez sur le costé a, f, la partie s, f égale à F S par le point S tirez s, t parallele à f u, & cette ligne sera la 4º proportionelle que vous cherchez; portez cette ligne de part & d'autre du centre C sur le Diametre A B & la divisez en 3 parties égales: par les points de la divisson tirez sur les Diagonales C 2, C 3, des paralleles aux lignes 1, 2, 5, 6, &c. & vous aurez 12 points qui vous serviront à décrire la Volute

interieure de la mesme maniere que l'on a tracé l'exterieure.



#### DE L'ORDRE CORINTHIEN.

Pour faire l'Ordre Corinthien sans Piede-stal, on divisera toute la hauteur donnée en vingt-cinq parties égales, s'une desquelles sera le Module que l'on partagera en dix-huit, comme l'on a divisé celuy de l'Ordre Ionique; l'on peut voir dans la figure les autres divisions principales, & la largeur des Entrecolonnes qui est de quatre Modules deux tiers, tant pour empescher que l'Architrave ne souffre par une trop grande portée, que pour distribuer les Modillons de la Corniche de telle sorte qu'entre leurs compartimens égaux, il y en ait toûjours un qui réponde sur le milieu de chaque Colonne.

TNe jeune fille de Corinthe estant morte, sa nourrice mit sur son Tombeau un panier, dans lequel estoient quelques perits vases qu'elle avoit aimé pendant savie; & pour empescher que la pluye ne les gatast, elle mit une Tuile sur le panier, qui par hazard ayant esté posé sur une racine d'Acanthe, il arriva qu'au Printemps les branches venant à pousser à l'entour du panier se recourberent sous les coins de la Tuile & formerent une maniere de Volutes. Le Sculpteur Callimachus surnommé l'industrieux par les Atheniens, en conceut l'idée d'un Chapiteau qu'il accommoda avec la grace du dessein; c'est de cette occasion selon Vitruve, que l'Ordre Corinthien prit son origine. Villalpande traite de fable l'Histoire de Callimachus, & asseure que le Chapiteau Corinthien tire son origine de ceux du Temple de Salomon, dont les feuilles estoient de Palmier. Quoy qu'il en soit, il est constant que l'Ordre Corinthien est le chef-d'œuvre de l'Architecture. Vitruve ne luy donne point d'autres proportions que celles de l'Ordre Ionique, ainsi le Fust de la Colonne ne pa-



roist plus grand qu'à cause que le Chapiteau en augmente la hauteur. L'Entablement est aussi le mesme, & la Base Attique y peut servir aussi bien qu'au Dorique & à l'Ionique. Le sentiment de Vitruve sur cet Ordre est extrémement éloigné des Exemples antiques qui nous en restent, dont les plus beaux ont une Base particuliere: leur Colonne avec la Base & le Chapiteau qui est de se üilles d'Olives, a dix Diametres. Le Chapiteau est plus haut d'un tiers de Module que celuy de Vitruve, qui est de se üilles d'Acanthe, & l'Entablement qui a des Modullons en consolles, & quelquesois des Denticules avec des Modillons, est bien différent de l'Entablement Ionique.

Vitruve pretend que les espaces d'entre les Colonnes gresses foient plus serrez que ceux des grosses. Ce qui ne se trouve point pratiqué par les Anciens & peu par les Modernes, & qui se doit seulement entendre des Colonnes isolées. Les Anciens Architectes qui avoient pour objet la durée dans leurs Edifices, observoient principalement dans leur construction de leur donner beaucoup de solidité sans avoir égard à la dépense. Les Colonnes serrées qu'ils ont affectées montrent le soin qu'ils apportoient à rendre leurs ouvrages capables de resister à la ruine qui arrive par la trop grande portée des Entablemens, & il se trouve encore dans les restes de l'Antiquité plus de Pycnostyles & de Systyles, que des trois autres manieres: comme il y a peu de Colonnes Doriques & Ioniques Isolées, les Corinthiennes semblent avoir determiné leurs espaces, ce qu'il est necessaire d'establir par les exemples les plus approuvez, entre lesquels le Pantheon qui tient le premier rang, peut donner des regles de la bonne composition des Ordonnances. Pour les Entrecolonnes ceux du Porche sont presque Systyles ou de deux Diametres, & ceux du dedans Diastyles, ceux du Temple de Jupiter Stator dans le Marché Romain sont plus aprochans du Pycnostyle que du Systyle, aussi les Architraves sont la pluspart d'une piece. Cependant les Modernes n'ont pû souffrir cette disposition de Colonnes si serrées, parce qu'il leur a semblé que c'estoit une

impersection à un Porche de voir des Colonnes cacher le Chambranle de la Porte, outre qu'il s'est rencontré dans leurs Ordonnances des Portes, des Arcades & des croisées qui les ont contraint de les élargir, ce que l'on ne peut faire autrement lors que l'Ordre n'occupe qu'un étage, parce que s'il servoit au rez-de-chaussée & au premier étage, alors les espaces ne seroient plus que Diastyles ou tout au plus de trois Diametres.

Comme la magnificence de l'Architecture paroist plus dans l'Ordre Corinthien que dans tout autre, aussi a-t'il esté employé presque dans tous les Temples & les Palais. Cet Ordre a esté mis au dehors & au dedans du Pantheon, & à la pluspart des Temples antiques qui ont esté bastis dans l'espace de deux Siecles, au moins ceux qui sont d'une excellente Architecture: c'est pourquoy il ne faut s'estonner si Michel-Ange n'a point fait de difficulté, non seulement d'en faire le principal ornement du magnifique Temple de saint Pierre, mais aussi de le repeter dans le mesme lieu, puisque les Ordres du dehors & du dedans de cette Eglise, la pluspart de ceux des Autels, & ceux de la Couppe sont Corinthiens, & le reste des Eglises de Rome & celles de Paris qui ont esté basties depuis le dernier Siecle, en reçoivent leur plus grande décoration. Enfin si le desir de la nouveauté a fait naistre des inventions particulieres pour mettre au jour quelque Ordre, qui par ses ornemens fit une distinction ou de la nation ou de l'usage pour qui il avoit esté inventé. Il a fallu qu'il air esté restraint dans les proportions & les mesures des plus parfaits modeles Corinthiens, tant il est difficile d'atteindre à un plus haut degré de perfection & d'excellence.

# Portique Corinthien sans Piedestal.

Es Arcades des Galeries de cet Ordre sans Piedestal se sont de la maniere qui est marquée par les nombres du dessein, ensorte que les vuides ayent neuf Modules de large sur dix-huit de haut, & que la largeur des Piliers soit de trois Modules.

Est une chose affez particuliere que les Anciens qui estoient si exacts dans les moindres ornemens ayent negligé de faire tomber les Modil. lons de la Corniche Corinthienne perpendiculairement sur l'axe de la Colonne, & que de tous les exemples antiques il ne s'en trouve de cette manie re qu'aux trois Colonnes qui sont restées dans le Marché Romain. Il faut qu'ils avent crû cette précision mutile, puisqu'au Pantheon ils sont posez indifferemment. Cependant les Architectes Modernes s'en sont fait un tel sujet d'estude, que ceux qui ont travaillé leurs ouvrages avec plus de soin ont dessiné un Plan general du plafond de leur corniche, afin d'accorder les Modillons & leurs espaces dans les retouis & avant-corps pour n'en pas ren contrer qui se confondissent ensemble; & lorsqu'on est obligé de faire regner une Corniche sur une ligne Diagonale, comme dans les Plans de figures à pans, & aux Piliers qui portent les quatre pendentifs ou fourches d'un Dome, il faut plutost rendre le Modillon parfait que l'espace quarré, comme il est à tous les plus beaux exemples, de là on peut juger de l'effet que peut faire un Modillon pointu afin de conserver la rose dans un paneau quarré, comme il est à un Portail lateral de l'Eglise de saint Sulpice à Paris. Mais lorsque la Corniche regne circulairement dans quelque Edifice, en ce cas il semble qu'il est à propos d'imiter les Modillons du Pantheon qui sont plus estroits à la teste qu'à la partie attachée à la Corniche, de laquelle la ligne des costez des Modillons & des paneaux des roses est tirée : ce qui est d'autant moins sensible, que le Diametre de cette circonference est plus grand. Cependant si la Corniche circulaire regne exterieurement, il vaut mieux laisser les Modillons Paralleles, & ne pas observer que les Paneaux des roses soient tout à fait quarrez. Pour ce qui est de la distribution des Modillons à plomb sur les Colonnes & de leur juste espace sur les Entrecolonnes; le mesme Architecte qui les 2 si sustement distribuez dans l'Eglise de la Sorbonne n'a pas esté si exact dans celle des Peres de l'Oratoire, car outre qu'ils ne répondent pas sur les Colonnes, ils sont espacez inégalement.

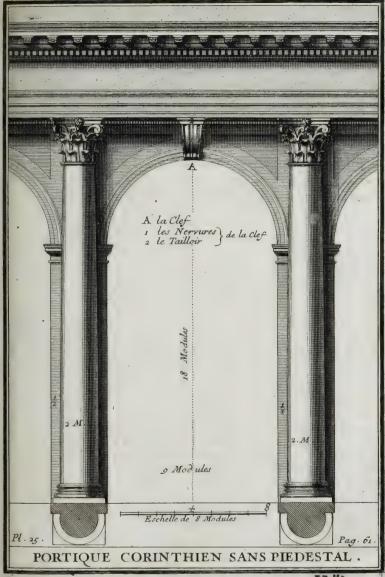

Hij

## Portique Corinthien avec Piedestal.

Ats les Galeries du mesme Ordre avec Piedestal se construisent en cette sorte. On divise toute la hauteur donnée en 32 parties égales, l'une desquelles est le Module; la largeur des vuides est de 12 Modules & leur hauteur de 25. & quoyque cette hauteur soit plus que le double de la largeur, elle ne laisse pas d'estre tres-propre à cet Ordre qui demande d'estre plus égayé que les autres. Les Piliers ont 4 Modules de large, comme on le voit marqué en cette figure.

B'T Ordre est le seul où Vignole sorte de la juste mesure de la hau-teur des Arcades qui doivent avoir le double de leur largeur, ce qu'il a fait fort à propos tant pour rendre l'ouvrage plus delicat, qu'afin de laisser peu d'espace depuis le dessous de l'Arc jusques sous l'Architrave, & pour rendre la console utile. Il faut observer lorsque l'Entablement est éloigné de dessous l'Arc, ou qu'il n'y a point d'Ordre, mais seulement une Arcade, de mettre plutost quelque teste ou masque qu'une console, parce que cette teste est differente de la console en ce qu'elle ne doit rien porter; & il faut éviter la maniere de Scamozzi qui met une console ou clef, & un masque dessus ce qui est tres desagreable. Pour les consoles, il n'est pas necessaire de leur donner tant de saillie, & leur largeur doit estre d'un Module par le haut, & les lignes des costez tirées du centre de l'Arcade. Il est facile de connoistre combien une grande saillie est deffectueuse lorsqu'on fait la comparaison des consoles des Arcades de l'Eglise de saint Pierre avec celles des Arcs de Triomphe de Titus & de Septime Severe, qui outre leur grand relief ont encore l'une la figure de Rome triomphante, & l'autre la statuë d'un Empereur, & ces figures sont presque isolées, ce que les Modernes ont judicieusement évité. Comme on ne voit pas le profil de la Console que donne Vignole on peut juger que son tailloir estant à seur de l'Architrave, elle a autant de saillie que le vif de la Colonne,ce qui est extraordinaire pour son peu de largeur & de hauteur, & celles de Michel-Ange aux Arcades Doriques du Palais Farnese qui n'en ont pas tant, en ont encore plus qu'il ne faut. Il est aussi à propos de parler d'une licence introduite de nostre temps par ceux qui ayant coupé l'Architrave & la Frise sur deux ou quatre Colonnes ont fair regner la Corniche sans retour pour luy faire porter un Balcon mettant une forte console avec deux ou quatre claveaux aux costèz: cette masse de pierte devient insuportable à voir. Les grandes Portes du Palais Royal font connoistre le mauvais effet de cette pratique.



#### Piedestal & Base Corinthienne.

S I le Piedestal Corinthien avoit comme dans les autres Ordres le tiers de la hauteur de la Colonne, il seroit de 6 Modules deux tiers; mais on luy peut donner 7 Modules, tant pour le rendre plus svelte & plus convenable à la delicatesse de cet Ordre, que pour faire ensorte que sa hauteur soit double de sa largeur sans y comprendre la Cimaise & la Base, comme on le peut voir par les nombres de la figure: je ne parle point du reste, sçavoir de la Base & de la Corniche du Piedestal, parce que seurs mesures sont marquées en détail dans le dessein aussi bien que celles de l'Imposte de l'Arc.

A pluspart des Architectes qui suivent les Ordres de Vignole, comme d'un grand Maistre, n'approuvent pas la hauteur de ses Piedestaux que Scamozzine peut souffrir. Cependant la regle generale du tiers de la Colonne pour la hauteur du Piedestal est celle que luy donne Vitiuve, lorsque patlant des Theatres il dit qu'il faut que le Piedestal ait en hauteur le douzième du Diametre de l'Orchestre, dont la Colonne doit avoir le tiers pour sa hauteur. Cette mesme proportion est differente de celle que leur ont donné les Anciens qui ont distingué leurs Piedestaux en cette sorte, lors. qu'ils ont servi d'appuy aux Arcades de leurs Amphitheatres ils ne leur ont gueres donné que le quart de la Colonne, mais quand ils ont porté les Colonnes des Arcs de Triomphe, alors ils ont eu plus du tiers, ce qui autorise les 7 Modules de ce Piedestal Corinthien; & pour faire connoistre cette mesme mesure aux Piedestaux Corinthiens & aux Composites des Antiques, celuy de l'Arc de Titus a 8 pieds & 1 pouce, & la Colonne 20 pieds; à l'Arc de Septime Severe le Piedestal a 12 pieds 3 pouces, & la Colonne 27 pieds & 1 pouce; & celuy de l'Arc de Constantin a 12 pieds & 1 pouce & la Colonne 26 pieds 10 pouc, Mais quoy que ces Piedestaux soient plus hauts que celuy de Vignole; cependant ils ne le paroissent pas tant, parce que les Bases & les Corniches sont plus hautes & que le Dé n'a pas plus d'une fois & demie de sa largeur, ce qui a esté observé à l'Arc de Triomphe du Fauxbourg S. Antoine aux Piedestaux des faces laterales où le Dé n'a point une si grande hauteur. Pour la Base de cet Ordre, elle luy est propre, & participe de l'Ionique & de l'Attique; elle se trouve dehors & dedans le Pantheon d'une élégante proportion, & aux trois Colonnes du Marché Romain avec une Astragale sur le Tore superieur. Philbert de Lorme en donne une à cet Ordre qui est extravagante ayant 3 Tores, qu'il dit avoir veu dans la Rotonde, je crois qu'il l'a aush bien observée que le 4me. Ordre du Colisée qu'il dit estre Composite.

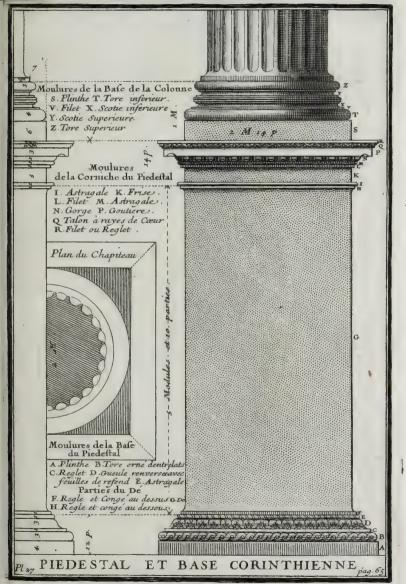

## Plan & Profil du Chapiteau Corinthien.

I L suffit de jetter les yeux sur le Plan & le Profil de ce Chapiteau Corinthien pour en connoistre toutes les mesures. L'on trouve la largeur du Plan en faisant un quarré dont la Diagonale soit de quatre Modules. Sur l'un de ses costez on fera un Triangle équilateral comme on le voit marqué dans le dessein: ensuite du sommet de ce Triangle marqué † pris comme centre, & de l'intervalle † 4 on dècrira un Arc de Cercle qui servira à sormer le creux de l'Abaque. Dans le Profil on peut trouver la hauteur des seüilles, des Tigettes & de l'Abaque; la Saillie des seüilles & des Tigettes se termine à une ligne tirée de la pointe de l'Abaque à l'Astragale de la Colonne, comme on le voit dans le dessein du Profil. Le reste s'entend aisément pour peu qu'on y fasse de restexion.

E Chapiteau est la partie la plus essentielle pour distinguer un Ordre d'un autre, c'est pourquoy on peut asseurer que le Porche du Temple d'Antonin & de Faustine est Corinthien quoyque la Base soit Attique & que l'Entablement n'ait ni Modillons ni Denticules. La doctrine de Vitruve sur ce sujet est fort éloignée de celle des Anciens, puisqu'il les fait de seuilles d'Acanthe, & qu'il s'en trouve peu de cette plante estant presque tous de branches d'olivier; outre qu'il ne donne à ce Chapiteau, son Tailloir compris, que deux Modules. Les Chapiteaux Antiques qui restent ne sont pas executez dans de si justes mesures que celuy de Vignole; mais ils s'en éloignent si peu que cela n'est pas sensible: pour ce qui est de la maniere de tracer l'Abaque selon Vitruve, il semble que les Angles en soient aigus comme ceux du Temple de Vesta à Rome, ce qu'aucun Moderne n'a fait, & qui ne doit point estre pratiqué. Pour la disposition des seuilles elles sont reffendues en cinq comme les doigts de la main, celles qui ne le sont qu'en trois sont de laurier dont le revers courbé est reffendu en cinq, & celles d'Olivier en onze: quant à leur hauteur, elles sont à peu prés comme celles du Pantheon, mais pour la Saillie des secondes elle est trop forte, ainsi qu'il paroist au Chapiteau veu de front, ce que Vignole a fait pour l'égayer davantage.



Palladio a aussi trop resserré ces seuilles contre le Tambour, ce qui fait paroître son Chapiteau pesant; mais Scamozzi qui tient la Saillie de ces scuilles dans une moyenne proportion a le mieux réuffi. Il faut observer dans tous les Chapiteaux Antiques qui sont de branches d'olivier, (car il y en a peu de Corinthiens qui en ayent d'Acanthe) que la disposition des seuilles est presque toute differente tant pour la hauteur que pour la saillie, & mesme il y en a qui ont trois moyennes seuilles de front aux Chapiteaux des Pilastres, comme on le peut voir au Frontispice de Neron, & aux Thermes de Diocletien; mais il faut imiter les Anciens qui ont fait les Chapiteaux des Pilastres qui sont sans Colonnes, plus hauts que les deux Modules & un tiers, que l'on donne à ceux de la Colonne, parce que le Pilastre qui n'a point de diminution rend son Chapiteau trop large par en bas, & le fait paroiftre trop quarré; cet alongement a esté pratiqué dans les plus belles Eglises & au Portail du Louvre, & cela rend les Chapiteaux des Colonnes un peu plus hauts que de deux Modules & un tiers; ainsi la Face qui regarde l'eau (où les Pilastres sont sans Colonnes) a ses Chapiteaux Corinthiens d'une belle proportion. Quant au choix des feüilles d'Olivier ou d'Acanthe, il est constant que celles d'Olivier ne semblent pas si confuses, & les grands Chapiteaux de l'Eglise de saint Pierre sont de feüilles d'Olivier comme ceux du Val-de-Grace: Pour ceux de la Sorbonne & des Peres de l'Oratoire, ils sont de feuilles d'Acanthe.

Il est assez dissicile de pouvoir bien faire les seuilles & les Ornemens du Chapiteau de Pilastre lorsque les Chapiteaux sont pliez dans les angles rentrans, ou lorsque les Pilastres sont entiers dans l'angle, & que les deux Faces sont égales au diametre, ainsi que ceux du grand Sallon de Clagny; car soit que le Pilastre soit plié de sa moitié en angle droit, comme dans presque tous les Edifices où il est employé; ou qu'il soit plié en angle obtus, comme ils sont sous le Dome du Val-de-Grace, & ailleurs: il saut tascher que les seuilles qui sont dans l'angle sassent le mesme esset que se les n'estoient point pliées. Pour cet esset il saut élargir les demi-seuilles qui sont dans l'angle, asin que le revers courbé qu'elles forment soit de mesme largeur que celuy des autres seijilles. Pour les Volutes lorsque le Pilastre est plié dans sa moitié ou en angle obtus ou droit, il seroit à propos de faire entrelasser les Helices ou petites Volutes, comme elles sont à celles de Campo-Vaccino à Rome, quand mesme celles des Chapiteaux à face droite

ne le seroient pas.

Pour ce qui est du Tailloir il ne peut avoir d'Ornemens que sur le quart de rond qui le couronne, parce qu'autrement il y auroit de la consusson; ce qui se peut remarquer au Corinthien des Termes de Diocletien rappor-

tez dans le Parallele.

Il reste à parler des Cannelures qui sont une imitation des plis des vestemens dont sont revestués les Figures que les Colonnes representent, elles

doivent estre en plus grand nombre aux Colonnes gresses qu'aux plus grosses; c'est pourquoy il y en doit avoir vingt-quatre au Fust des plus delicates, & mesme trente ainsi qu'il s'en voit à de certaines Antiques. Pour les Pilastres ils en doivent avoir sept, parce que de même que le Diametre de la Colonne est à sa circonference à peu prés comme de sept à vingt-deux, ainsi le Pilastre qui a la largeur du Diametre, aura sept Cannelures & sera comme de sept à vingt-quatre : or ce nombre qui ne doit estre jamais moindre (comme il s'en trouve en quelques Colonnes qui sont de fort mauvais exemples) est plus proportionné que celuy de neuf, qui rend les Cannelures des Pilastres de beaucoup plus étroites que celles des Colonnes outre qu'aux Angles des Pilastres où la largeur de la coste de la Cannelure n'est pas sussilante pour la solidité, il est bon d'y mettre un Astragale ou baguette, comme il se voit au Pantheon. La prosondeur des Cannelures doit estre d'une portion de cercle, dont le centre est pris sur la ligne de la Circonference de la Colonne, & non pas sur une ligne droite, comme si la Colonne avoit esté taillée à pans; cela se voit à celles du dedans du Pantheon, qui ont affez de profondeur quoy qu'elles n'ayent pas le demicercle. Il se trouve plusieurs Ornemens dans les Cannelures, comme des Roseaux qui montent jusques au tiers du Fust seulement; desquelles il sort de petites branches de Laurier ou de Lierre: il y en a aussi qui ont de grosses baguettes arondies par les bouts, & qui occupent le tiers ou la Cannelure toute entiere. Ces Colonnes sont alors appellées rudentées; mais ces rudentures & ces ornemens qui sont pour affermir & rendre plus solide la partie d'en bas des Colonnes, ne doivent estre mis aux Colonnes que lorsqu'e. stant sur le rez-de chaussée les costes des Cannelures sont en danger d'estre rompues.



# Chapiteau & Entablement Corinthiens.

Rome, mais principalement de la Rotonde & des trois Colonnes qui sont dans le Marché Romain: j'en ay comparé les principales parties, & j'en ay fait une reglè qui ne s'éloigne point de l'Antique. Cette regle me donne une telle proportion, qu'il se trouve toûjours un Modillon sur le milieu de la Colonne, & que ses Oves, Denticules, Arceaux, & Fusaroles sont exactement posez l'un sur l'autre, comme on le peut voir en cette sigure. Les nombres qui y sont marquez par Modules & par parties de Modules suppléent aisément à une plus longue explication de ses mesures. Le Module est divisé en dix-huit parties comme on l'a dit cy-devant.

Es T le sentiment des meilleurs Architectes, que la hauteur des Entablemens doit diminuer à proportion que les Colonnes sont gresles, parce qu'elles sont moins capables de porter un lourd fardeau; ainsi selon cette opinion si l'Entablement Dorique a le quart, le Corinthien ne doit avoir que le cinquiéme, & l'Ionique la moyenne proportionelle entre les deux. Toutefois la hauteur que Vignole donne à son Entablement Corinthien, estant tirée de deux Modeles de cet Ordre les plus universellement approuvez, doit prévaloir sur tout autre regle d'Auteur ou d'Exemple. L'Architrave & la Frise ont la mesme hauteur, quoyque la dernière soit ornée de Sculpture; & ce qu'il y a dans la Corniché de remarquable ce sont les Modillons & les Denticules ensemble, contre l'opinion de plusieurs & de Vitrave mesme, qui prétend que ces deux Ornemens sont incompatibles, puisqu'il n'est pas raisonnable de mettre les Denticules qui sont comme les Chevrons sous les Modillons qui tiennent lieu de Forces. Ces deux Ornemens se rencontrent toutefois ensemble au Temple de Jupiter Stator dans le Marché Romain, au Temple de la Paix, à celuy de Jupiter Tonant, à la Place de Nerva, à l'Arc de Constantin, & à quantité de Bastimens Modernes; & s'il y avoit quelque raison pour retrancher les Denticules, ce seroit lorsque la Corniche est taillée, pour éviter la confusion, comme on a fait au Portail du Louvre.



#### DE L'ORDRE COMPOSITE.

IGNOLE n'a point donné les Entrecolonnes, ny les Arcs de cet Ordre, auquel il a crû que l'on pouvoit appliquer tout ce qu'il dit du Corinthien, & il s'est contenté de raporter les differentes Moulures dont ses membres particuliers sont accompagnez; j'ay crû neanmoins que pour la perfection de l'Ouvrage il seroit bon d'en donner les sigures comme dans les autres Ordres.

Es Romains qui se sont rendus recommandables par leur Politique & par leurs Armes, se voulant aussi distinguer des autres Nations dans leurs Edifices, inventerent l'Ordre Composite que l'on appelle Italien, & que Scamozzi appelle l'Ordre Romain, qui est son veritable nom; celuy de Composé peut estre donné à toute autre composition d'Architecture, ou capricieuse ou reguliere; toutefois les mesures les proportions & les Ornemens du Corinthien & de l'Ionique qu'il garde, font voir qu'on n'a pû s'éloigner des Ordres Grecs sans tomber dans une maniere de bastir aussi déreglée que nouvelle. Le Corinthien avoit toûjours esté l'ornement des Temples & des Palais, & les Architectes de cette Republique l'avoient toûjours employé dans leurs ouvrages, jusqu'à ce que Titus ayant ruiné la ville de Hierusalem, il luy fut élevé par le Senat & le Peuple Romain un Arc de Triomphe, qui fut un genre de Bastiment aussi nouveau que l'Ordre dont ils en decorerent les Façades. Cependant cet Ordre restraint dans les mesures Corinthiennes en retint encore la Base & l'Entablement, de sorte qu'il n'y eut que le Chapiteau qui en fist la distinction: Il ne se trouve toutefois aucun exemple où les Ordres Grecs avent esté mélez avec les Latins: Il est neanmoins vray que dans la grande Salle des Thermes de Diocletien, de huit grandes Colonnes de Granite de 4 pieds 4 pouces de Diametre, il y en a quatre Corinthien-



nes & quatre Composites, dont les Chapiteaux font la seule difference. Les Chapiteaux Composites de cet edifice ayant esté ruinez ils furent restaurez par Michel-Ange, lorsque ces Thermes furent donnez aux PP. Chartreux pour en faire leur Eglise. Ce mélange d'Ordres sur une mesme ligne est bien different de la maniere dont les Modernes en ont usé lorsqu'ils ont mis le Composite sur le Corinthien. Michel-Ange dans l'Eglise de saint Pierre a imité cette licence puisque de trois Chapelles qu'il y a dans chaque fond circulaire, celle du milieu a des Chapiteaux Composites sous un mesme Entablement que les Corinthiennes qui sont à côté, ce que Charles Maderne a continué de faire dans la prolongation de la Nef de cette Eglise où des trois Chapelles qui sont dans trois Arcades, celle du milieu est d'Ordre Composite comme les précedentes. Il est constant que le Composite est moins delicat que le Corinthien, & que c'est avec raison que Scamozzi le met aprés l'Ionique, & qu'il prétend que le Corinthien est le comble de la perfection & de la richesse de l'Architecture; mais l'usage prevaut souvent sur les meilleures maximes & sur les raisons les plus solides, puisqu'on voit à Rome que les plus belles Façades d'Eglises sont ornées du Corinthien & du Composite par dessus, & qu'il n'y a pas un Composite qui porte un Corinthien. Le Portail de l'Eglise de S. Ignace du College Romain, ceux des Eglises du Grand Jesus, de sainte Marie in Campitelli, de S. André de la Valle, de S. Charles de Catinari, de S. Vincent, & S. Anastase, de Ste Martine & S. Luc, & de S e Marie in Via lata, sont des exemples modernes qui peuvent avoir assez d'autorité pour étabir cet usage, qui est encore confirmé par le Louvre, les Thuilleries & les Eglises de la Sorbonne, du Val-de-Grace, & des Jesuites rue S. Antoine. Il paroist pourtant que les trois Ordres Grecs du Portail de Saint Gervais sont suffisans pour orner quelque bâtiment que ce soit en leur donnant la richesse des Ornemens qu'ils peuvent recevoir sans confusion chacun selon son caractere. Mais ceux qui ont mis le Composite sur

le Corinthien ont pretendu ramasser toute la richesse de l'Architecture; outre qu'aprés avoir fait regner le Corinthien dedans & dehors les Temples qu'ils ont élevez, & ne restant plus que le Portail à terminer, ils ont esté contraints d'y mettre le Composite pour atteindre à la hauteur du comble, ou bien repeter le Corinthien, comme il est au Portail des Jesuites ruë S. Antoine, qui avec la quantité de ses Ornemens est bien inferieur à celuy de S. Gervais. Les plus beaux Modeles Antiques de cet Ordre sont les Arcs de Triomphe de Titus & de Septime Severe, ausquels ceux du Temple de Bacchus & de

l'Arc des Orfévres ne sont pas comparables.

Nôtre Architecte a exécuté l'Ordre Composite de son Livre dans l'Eglise du Grand Jesus à Rome, où l'on peut juger du bon effet de ses proportions & Profils. Vitruve qui prétend avec justice qu'on ne peut pas pousser plus avant la magnificence de l'Architecture que dans le Corinthien, ne done point d'autres proportions à de certains Ordres qu'on pouroit nommer Composez, que les Corinthiennes; & ces sortes de compositions ne sont distinguées que par les divers Chapiteaux qu'on peut mettre sur la tige de la Colonne Corinthienne; ainsi il n'a point eu connoissance du Composite regulier dont le premier Modele est l'Arc de Titus basti depuis la mort de cet Auteur. Palladio donne moins de hauteur au Corinthien que les plus beaux exemples Antiques, pour élever davantage le Composite. Cependant Vignole qui a toûjours suivi l'Antique le plus qu'il luy a été possible, a donné au Composite les proportions du Corinthien, parce qu'il a crû avec Vitruve qu'il ne changeoit que par la figure du Chapiteau;& s'il luy a donné un Entablement different & d'autres parties, il les a renfermées dans les mesures Corinthiennes. La précision des Denticules sur les Entrecolonnes, est encore plus à examiner en cet Ordre qu'à l'Ionique; parce que le membre où elles sont taillées est plus fort dans cette Corniche, & il faut faire tomber à plomb une Denticule sur l'axe de la Colonne comme il est à l'Arc de Septime Severe. Pour le détail de ses propottions il est ex pliqué dans la suite des Figures.

# Portique Composite sans Piedestal.

I l'semble qu'aprés avoir parlé des proportions des Arcades Corinthiennes, il ne reste rien à dire de celles-cy, puisqu'elles sont renfermées dans les mesmes mesures; toutefois il m'a paru necessaire de parler en cet endroit des Arcades en general.

E plus grand inconvenient qui arrive lorsqu'on met les Ordres les uns If fur les autres, est que les Arcades qui sont bien proportionnées dans le premier Ordre, quand par exemple il est Dorique, deviennent desectueuses dans le troisième s'il est Corinthien; parceque l'Entrecolonne devient trop large, à cause qu'il est necessaire que les Arcades & les sambages répondent à plomb les uns sur les autres. On remedie à ce defaut par une licence dont on voit peu d'exemples Antiques; qui est de recouper l'Entablement & le retirer entre les Colonnes, de maniere qu'il n'ait pas plus de la Saillie que le Pilastre lorsqu'il y en a derriere la Colonne, & qu'il y en ait moins lorsqu'il n'y a point de Pilastre; car cela estant ainsi lorsqu'il y a un Fronton le Timpan est brisé, & le massif qui reste sur les Colonnes en forme de deux coins, sert à suporter la Corniche : ce qu'on peut voir au Portail de S. Gervais, au Val-de-Grace, & à plusieurs autres Façades; & cette manière est plus supportable que celle que l'on a pratiquée avec autant de licence qu'elle est contre la raison, qui est de lever l'Arcade dans la partie de l'Entablement coupé qui ne regne plus, mais se termine dans le mur: parce qu'il n'est pas probable que la fenestre excede la hauteur du plancher, aussi ces sortes de pratiques ne se trouvent point dans les bastimens reguliers. Au Capitole à Rome la grande fenestre du Balcon du milieu est d'une composition bizarre, l'Entablement des petites Colonnes retournant en dedans, quoy que le plancher soit plus haut, puisqu'il est au niveau de la Corniche Corinthienne: & la petite Arcade qui est au Portail de sainte Marie in Via lata est encore moins supportable, puisqu'elle entre dans le Fronton. Il y a encore des Arcades qui ont un double bandeau, comme les croisées cintrées des gros Pavillons de la Cour du Louvre; desorte que les Ornemens qui l'environnent ont le tiers de la largeur du vuide, ce qui rend pezante une petite Arcade; & lorsqu'elle est grande elle devient aussi ridicule si l'Entablement retourne en bandeau d'Arc: & pour juger de cet Entablement servant d'Architrave, il faut voir une Porte faite depuis peu à l'Eglise de sainte Marie Egyptienne ruë de la Justiene. Il y a austi d'autres Arcades où le bandeau d'Arc retombe sur l'imposte qui est porté par des Consoles, & par consequent porte à faux, j'ay parlé de ces abus afin de les éviter autant qu'il se peut faire.



K iij

## Portique Composite avec Piedestal.

E discours est pour répondre à Scamozzi, & pourfaire voir que Vignole a suivi l'Antique tant dans la disposition de ses Portiques que dans l'épaisseur de ses Piliers.

CAMOZZI reprend Vignole d'avoir fair les Piliers ou lambages de ses Arcades trop longs & trop étroits, quoy qu'ils ayent quatre Modules de large, & particulierement dans les Ordres Corinthien & Composite. Aprés avoir fait reflexion sur la force des Jambages qui dépend de la Charge qui est au dessus, on conviendra qu'ils sont suffisans pour y élever jusques à trois Ordres; parceque ceux de dessous seront plus courts, & le plus delicat ne portera que son Entablement avec quelque balustrade; & s'ils ne sont qu'au rez-de-chaussée sans rien porter ils ont suffisamment de face, parceque la solidité consiste dans la largeur du Tableau ou costé du Pilier sous l'Arcade. La Regle que Vignole donne d'un Module pour le bandeau de l'Arc, est celle de presque tous les Antiques. Mais ce qui m'a semblé contre la solidité, c'est lorsque des Arcades portent un mur percé de croisées, desorte que le massif porte sur le vuide, comme au Colisée, où aprés trois Ordres d'Arcades le quatriéme est un mur percé de senestres assez perites; ce qu'a imité Michel-Ange au Palais Farnése dans la Cour, & qui n'est pas de mesme du costé du Tibre fait par Vignole. Il semble que les Portiques ne doivent porter qu'une terrasse comme aux Thuilleries & à Luxembourg, ou du moins n'avoir rien de plus pezant au dessus, comme aux loges du Palais Vatican. Or si Scamozzi a condamné les Iambages des Portiques de Vignole quel jugement a-t'il pû faire des Colonnes seules qui portent des apartemens entiers ? comme il a pû voir dans le Palais de la Chancellerie qui estoit fait de son temps & basti par Bramante, où il n'y a qu'une Colonne entre deux Arcades, & où sur le second Portique il y a des appartemens; s'il y avoit au moins deux Colonnes de front entre chaque Arcade comme au Palais Borghese, il semble que les Portiques auroient plus de grace. Enfin quoyque les Basiliques telles que sont celles de sainte Marie Majeure, de saint Paul, & plusieurs autres, ne soient pas des exemples d'Architecture reguliere, estant faits dans un siecle barbare & ignorant; cependant depuis le temps qu'elles subsistent on peut juger de la force des Colonnes seules qui portent de grands murs & des plafonds, & à plus forte raison on peut approuver les Piliers des Portiques de Vignole, qui ont non seulement une solidité apparente, mais essentielle quand ils ne seroient que quarrez dans leur Plan sans aucune Colonne.



## Piedestal & Base Composite.

CE Piedestal Composite garde les mesures du Corinthien, & n'en est différent que par les membres de la Corniche & de la Base, comme on le peut aisément remarquer: c'est par cette raison que je n'ay pas jugé necessaire de faire des Entrecolonnes, ny des Arcs propres & particuliers à cet Ordre, m'en rapportant à ce que j'en ay dit du Corinthien, & j'ay marqué seulement la différence de la Baze du Chapiteau & de ses autres Ornemens, comme on le voit en son lieu.

E Piedestal de l'Arc de Titus est un des plus beaux qu'on puisse trouver pour cet Ordre, & particulierement la Base qui est la mesme que Scamozzi donne au Corinthien, & qui est riche de Moulures. Or comme il arrive rarement que cet Ordre soit au rez de-chaussée s'il n'est seul, & mesme quand il y seroit, il faut tonjours un Socle pour l'élever, & il est alors presque impossible de se servir des proportions de Vignole lorsqu'on veut conserver le Dé de la hauteur qu'il est: mais il faut prendre garde aussi de ne pas faire le Socle si haut qu'il diminue la hauteur du Piedestal, comme il est dans la Cour du Louvre au second Ordre, où le Socle & la Base sont plus de la moitié de la hauteur du Piedestal dont le Dé n'a pas mesme autant de hauteur que de largeur; & lorsque le Piedestal ne peut pas estre plus haut que la sixiéme partie de la Colonne, il vaut mieux ne mettre qu'un Socle comme au Portail du Louvre; mais celuy de la Fontaine des saints Innocents ruë saint Denis est un des mieux proportionnez.

La pluspart des Architectes mettent des tables ou en saillie ou en creux dans le Dé des Piedestaux, sans considerer le caractere de l'Ordre. Pour celles en saillie, elles ne conviennent qu'aux Ordres Toscan & Dorique; & pour cesses des trois autres Ordres elles doivent estre prises en dedans; ce que les anciens n'ont presque point pratiqué de l'une ni de l'autre maniere, parce qu'il semble que cela repugne à la solidité : elles ne sont à propos qu'à des Acroteres de Frontons & à des Piedestaux de balustres ou de figures. Pour la Base de cette Colonne elle paroist plus belle que la Corinthienne, parce qu'il n'y a pas cette double astragalle qui a quelque chose de cheris: ce peu de distinction en sait la différence, & cette Base estoit à un Ordre Corinthien des Thermes de Diocletien. Or il est bon dans tous les Ordres que les bases & autres parties concourent à les distinguer comme les

Chapiteaux.



## Plan & Profil du Chapiteau Composite.

L'de la mesme maniere qu'on l'a expliqué à l'Ordre Corinthien: la seule difference qui s'y trouve consiste en ce qu'au lieu des Caulicoles qui sont au Chapiteau Corinthien, celuy-cy a des Volutes faites à la maniere de celles de l'Ordre Ionique. Les Anciens Romains ayant pris une partie du Chapiteau Corinthien & une partie de l'Ionique, en firent un Composé dans lequel ils assemblerent ce qu'il y avoit de beauté dans l'un & dans l'autre de ces deux Ordres.

S I ce que Vitruve dit pour expliquer l'intention des Anciens Romains sur l'invention du Chapiteau Composite estoit vray, il saudroit inserer que le Chapiteau Composite seroit plus beau que le Corinthien, puisqu'il renferme les beautez de l'Ionique avec celles de cet Ordre; neanmoins il paroist plus pesant que le Corinthien; mais il a tant de beauté & de richesse, qu'aprés le Corinthien il a esté depuis impossible de trouver un Chapiteau qui eust plus de grace que celuy-cy. Les marques particulieres de sa distinction sont les Volutes & les Oves du Chapiteau Ionique; les Anciens l'ont ordinairement enrichi de feuilles d'Acanthe ou de Perfil plustost que d'Olivier; les trois plus beaux Modeles de ce Chapiteau sont les Arcs de Titus & de Septime Severe & les Thermes de Diocletien. Entre les exem. ples Modernes un des plus confiderables de l'Ordre Composite est celuy de la grande Gallerie du Louvre, ouvrage également grand & magnifique. Parmi les Chapiteaux de cette Gallerie, il y en a de mieux taillez les uns que les autres, & particulierement quatre, où à la place de la fleur il y a une H couronnée qui est la premiere lettre du nom d'Henry Quatrième qui l'a fait bâtir. Cependant l'Ordre Composite de la Cour du Louvre est taille de seuilles d'Olivier, parce que le Coringhien est de seuilles d'Acanthe. Pour la Saillie des feuilles, il y faut faire les mesmes remarques qu'au Corinthien; mais pour la hauteur du Chapiteau des Pilastres il me semble à propos de luy en donner plus qu'au Corinthien; parce que ce Chapiteau devient trop quarré, comme il paroist à la Fontaine des saints Innocents; à l'Arc de Titus il est plus haut de deux parties, quoyque ce soit le Chapiteau d'une Colonne. Quant aux Cannelures elles sont au nombre de vingtquatre comme au Corinthien, & pour ajoûter quelque chose à leur richesse on y peut mettre des roleaux jusqu'au tiers du Fust, desquels sortent de petites branches, ainsi qu'il y en a à l'Ionique de Philbert de Lorme au Palais des Thuileries; ce qui fera devenir cet Ordre le plus riche comme le Corinthien est le plus delicat de l'Architecture.



# Chapiteau & Entablement Composites.

ETTE partie d'Ordonnance Composite qui comprend le Chapiteau, l'Architrave, la Frisse & la Corniche est tirée de plusieurs morceaux qui se trouvent parmy les Antiquitez de Rome; je l'ay reduite aux mesmes proportions que dans l'Ordre Corinthien, & parce que les mesures de ces parties sont exactement marquées dans la figure elles s'y sont assez coanoistre par elles-mesmes.

Es proportions de cer Entablement sont si semblables à celles de l'Ordre Corinthien, que la Corniche de ce Composite n'a de saillie que deux minutes de moins; pour les hauteurs des trois principales parties elles sont pareilles au Corintkien. L'Architrave dont Vignole se sert est imité du Fronzissice de Neron & d'un Temple que Palladio dit avoir esté dedié à Mars, & qui est appellé la Basilique d'Antonin dans le Livre des Edifices Antiques de Rome du sieur des Godets : la Frise de cet Edifice est bombée, mais d'une maniere assez particuliere, la partie courbe estant entre deux Listeaux, ainsi cette Frise a trois parties; pource qui est de la Frise bombée la pluspart des Architectes Modernes l'ont donnée à cet Ordre à cause qu'elle est ordinairement à l'Ionique: cet adoucissement de la Frise sur l'Architrave est pratiqué par Palladio à son Corinthien, & elle est de même à l'Aic de Septime Severe. La Frise doit estre ornée dans cet Or. dre lorsque les Moulures sont taillées puisqu'il renferme la plus grande richesse de l'Architecture. Pour ce qui est de la sculpture des Frises dont il est à propos de parler, les Anciens ne luy ont pas donné un grand relief lorsqu'il n'y a eu que des rinceaux d'Ornemens, & en cela ils ont imité la broderie dont elle a pris son origine & le nom de Frise, parce que les Phrygiens excelloient dans cet Art. Mais lorsqu'ils ont voulu exprimer des Sacrifices & des Histoires, les figures ont eu tant de relief quelles ont quelquesois des parties entieres détachées comme on voit à l'Arc de Titus, & à la Place de Nerva, cela fait que la pluspart sont ruinées, & elles seroient dans leur entier si elles n'avoient esté qu'en bas relief. Ce grand relief a esté imité dans la Cour du Louvre à l'Ordre Composite, où on voit des enfans entrelassez avec des Festons qui sont taillez avec tant d'Art, que cette Frise est estimée par les connoisseurs un des beaux morceaux de Sculpture qui ait esté fait. Mais il faut avoijer que cette richesse ap-



L iij

porte quelque confusion pour peu que l'on soit éloigné de l'objet. La frise que Michel-Ange a taillée à son Ionique du Palais Farnese n'a pas un si grand relief, & je crois que la Sculpture des Frites ne doit pas avoir plus de relief que celle du Temple d'Antonin & de Faustine dont Vignole a orné son Ionique. Ce relief doit estre reglé par la grandeur de l'Edifice, par la distance du lieu dont il doit estre veu, & par le caractere de l'Ordie auquel il est employé, Il faut aussi que les Ornemens y soient mis avec jugement, ensorte qu'ils distinguent le genre d'Edifice, & que l'on puisse deviner par cette seule partie l'usage auquel il est destiné : ainsi on connoist que trois Colonnes qui sont enterrées sur le penchant du Mont Capitolin servoient à un Temple, par les instrumens de la Religion qui s'y voyent dans la Frise; & de mesme des autres bastimens dont l'on a jugé de l'usage par quelques symboles qui en sont restez. La Frise peut aussi recevoir des inscriptions comme celle du Portique du Panteon, & d'une infinité d'autres bastimens tant anciens que modernes; & lorsque l'inscription ne peut tenir toute dans la Frise & qu'on n'en veur mettre que quelque partie dans les Faces de l'Architrave comme au mesme Pantheon, il faut rabattre ces Faces & Moulures au mesme arazement que la Frise, comme il a esté pratiqué au Temple de la Concorde, & au grand Porche de la Sorbonne dans la Cour.

Aprés avoir donné un Chapiteau à cet Ordre, lorsqu'il a esté besoin de le couronner, les Architectes ont esté de differens avis, entre lesquels Serlio s'est rendu singulier, en luy donnant la Corniche du Couronnement du Colisée qui est mesme trop rustique pour un Ordre Toscan: celuy de l'Arc de Titus qui est le premier qui a esté sait, a retenu l'Entablement Corinthien parce que sa Colonne gardoit les mesmes proportions ainsi que dans les Thermes de Diocletien à cause des autres Chapiteaux Corinthiens, ce qui a esté imité dans la Cour du Louvre, parce que l'Entablement Corinthien de Vitruve (qui n'est autre que l'Ionique) avoit esté déja mis à l'Ordre de dessous. Pour la grande Gallerie elle est couronnée de l'Entablement Corinthien, afin d'avoir une plus grande Saillie par la portée des Modillons qui sont en ce bastiment les plus longs qui avent esté faits, parce qu'il falloit que cette Corniche parut Gigantesque pour estre veue en dehors au delà de la riviere, & en dedans de la Cour qui a plus de cent quarante toises de large. Vignole a pris la Corniche de l'Arc de Septime Severe dont il a mieux dessiné le Profil. Enfin d'autres Architectes ne voulant pas se servir de l'Entablement Corinthien, & trouvant que celuy de Vignole approchoit trop de l'Ionique, luy en ont donné un particulier semblable à celuy du Frontispice de Neron, & avec des Mutules sans ornemens, ce qui est plus à propos pour les dehors que pour les dedans: cette sorte de Corniche ne pouvant pas estre ornée selon la delicatesse convenable à cet Ordre, comme on le peut voir au Portail de l'Eglise de

Sorbonne, à celuy du Val-de-Grace, & en quantité d'autres bastimens à Rome & à Paris; cette Corniche aussi devient trop simple lorsqu'il n'y a ny Modillons ny Denticules comme à la Fontaine des saints Innocents, ainsi tout ce qu'on peut conclure est de mettre l'Entablement de Vignole dans les dedans comme cette Architecte a fait à l'Eglise du grand Jesus à Rome, & celuy du Frontispice de Neron dans les dehors, particulierement lorsque la distance dont on le doit voir est considerable, & que l'Ordre est élevé.



## Plafonds des Corniches Corinthienne & Composite

A sin d'éviter la confusion j'ay transporté icy les Plasonds des Corniches Corinthienne & Composite sur la mesme eschelle, pour en remarquer plus distintéement les parties.

E Plafond dans la Corniche estant ce qui paroist davantage & ce qui est le plus à couvert, on ne peut pas douter qu'il n'ait du avoir tous les Ornemens dont l'Art le peut enrichir; c'est pourquoy dans la Corniche Corinthienne qui est la plus belle, outre les Modillons on a encore mis des roses dans de petits paneaux ou quaisses; quelques Anciens ont pris le soin de les rendre parfaitement quairées parce que les roses sont rondes, & je crois qu'ils ont preferé cette raison à celle de mettre les Modillons à plomb sur l'axe de la Colonne, & Vignole en mettant les Modillons perpendiculaires sur les Colonnes a negligé de faire les quaisses de ses roses quarrées, ce que l'on n'approuve pas; c'est pourquoy pour la perfection du Corinthien, il faut faire répondre les Modillons sur le milieu des Colonnes, & rendre les quaitles des entre-Modillons parfaitement quarrées, comme il a esté observé dans les ouvrages Modernes faits avec exactitude; d'autres ont serré les Modillons, de sorte qu'il n'y a eu gueres que l'espace d'un Modillon entre deux; & ce Plafond a esté sans roses comme à la grande Gallerie du Louvre, où je ne sçay si l'Architecte n'auroit point pretendu que les Modillons fussent les solives du plancher sous le comble, & qu'ainsi ils deus. sent estre espacez tant plain que vuide, car il n'y a des roses qu'aux retours des avant-corps & aux angles, & ces roles comme au Temple de la Paix & au Colisée n'ont point de quaisses, parce que le Larmier est un peu soible: & la pluspart de ces roses sont appliquées à ce Plasond & tiennent avec des boulons de fer. Pour les Ornemens dont les Modillons doivent estre taillez, ce sont o d'nairement des seuilles pareilles à celles du Chapiteau, ou bien quelqu'autre figure comme à l'Are de Fitus où il y a des Dauphins & à la Corniche Corinthienne qui sert d'imposte à l'Arc de Constantin, où il y a de petits aigles & des coquilles comme il y en avoit au Temple de Nep. tune, Il y aunssi des Modillous qui sont attachez à une petite table, comme au Portique du Pantheon; & enfin je ne sçay pourquoy l'Architecte de la maison quarrée de Nitines les a mis à contre sens de ce qu'ils doivent estre, faisant paroistre par le devant la partie par laquelle ils sont attachez à la Corniche, exemple unique & extravagant. Le Modillon est différent du Mutule en ce qu'il tellemble à une Console posée en encorbellement. Il y a deux enroulemens & l'un & l'autre doit eftre tracé avec beaucoup de



grace, principalement lorsque l'ouvrage est grand : les Nervures de ces enroulemens qui viennent former le balufire à la teste du Modillon doivent paroistre sous la seuille de revers, ensorte que la legereté de cette seuille n'en cache point le contour, comme on les voit travaillées avec beaucoup de propieté aux trois Colonnes de Campo Vaccino à Rome. Scamozzi enseigne le moyen de tracer ces enroulemens, mais il s'en faut plutost rapporter à la grace que le dessein y donne lorsqu'il plaint à lœil, qu'au contour Geometrique qui en oste toute la legereté; toutesois pour satisfaire ceux qui en voudroient faire l'operation en grand sur le carton, i'y ay joint la manière de Scamozzi reduite dans les metures de Vignole. Les Anciens one affecté de faire les roses différentes dans le Plafond d'une Corniche, & cette varieté est assez agreable, ce que les Modernes ont aussi imité. Dans le Plafond de la Corniche du declans de l'Eglise de saint Pierre, elles sont presque toutes differentes; & cette Corniche avec ses retours a plus de trois cens toiles de continuité sans interruption, & renere dans elle mesme. Il faut observer de donner aux quaisses des roses plus de prosondeur qu'à la Moulure qui en fait la bordure, comme elles sont dans ce Profil, parceque l'obscurité que cause cette presondeur contribuë à faire détacher la rose du fond de la quaisse, & ces roses ne doivent jamais remplir tout-à-fait l'espace du fond. On les fait de differentes manieres comme j'ay déja dit, les unes sont renfoncées en dedans comme des Bassins de sacrifices, & du milieu des autres il pend une graine qui semble former un gros bouton; mais sur tout lorsque la quantité empesche de les pouvoir faire toutes differentes, il est à propos que celles qui sont repctées soient des mesmes seuilles que le Chapiteau & les Modillons; si les ouvrages elloient de marbre & que les Chapiteaux de bases sussent de bronze, on pourroit alois faire les Modillons de roses de mesme metail.

La Saillie du Plasond au delà des Modillons a esté faite au Frontispice de Neton, dont Scamozzi s'est servi au Cotinthien & au Composite; cette Saillie est inutile au Corinthien, si ce n'est dans un Colosse de bastiment, comme à la Corniche de l'Eglise de saint Pierre, où il s'en saut presque la largeur de la teste d'un Modillon qu'elle ne vienne au devant du Larmier; aussi pour avoir cette Saillie le Modillon est tetire en artière de telle sorte que par le Prosil son enroulement ne patoist qu'à mostié, ce qui est desceueux. Le Plan des Denticules de la Cotiniche est quarié & a six parties, l'espace entre deux en a trois, & leur hauteur du testre toujours sesquialtere, ou une sois & demi de leur largeur, & non pas comme aux Thermes de Diocletien où elles sont plus larges que hautes. Il y a icy une pomme de pin à l'Angle de retour comme à l'Arc de Septime Severe, & il faut faire ensoite qu'il y au toujours une Denticule à plomb sur l'axe de la Colonne comme à cet Arc; ce que Vignole qui est si regulier n'a pas sait; quoy que ces minuties soient de peu de consequence el-

les marquent dans un ouvrage l'estude de l'Architecte & l'exactitude des Ouvriers,

A l'égard du Plasond de la Corniche Composite, sa beauté consiste à contourner avec grace la grande doucine qui sostient le Larmier ou la mouchette pendante. Cette Moulure peut recevoir plusieurs sortes d'Ornemens comme des canaux avec des roseaux ou bastons des & seüilles de diverses sortes, particulierement comme celles du Chapiteau; & il se met tossjours une grande seüille dans l'Angle pour cacher le vuide qui se

feroit, les canaux ne se pouvant racorder.

Les Gargouilles qu'on met aux Cimaises doivent estre à plomb sur les Colonnes, ou sur les Modillons lorsqu'on en met autant qu'il y a de Modillons, comme à la Corniche du Palais Farnese, & à l'Entablement Corinthien de Vignole; leur usage est pour égoûter les eaux de la Corniche par une petite rigole qu'on taille dans la Cimaise: il n'y en doit avoir qu'à celles qui sont de niveau, ainsi il n'en faut point aux Corniches rampantes ou circulaires des Frontons, comme il s'en voit au Portail des Minimes; parce que cet Ornement tirant son origine de la necessité, il faut tossjours y conserver de la vray-semblance, quand mesme ces Gargouilles ne serviroient que d'ornement: il ne les saut nullement employer dans un lieu couvert, on se sert ordinairement de Musses de Lions; mais on y peut mettre toutes autres figures, comme masques & testes d'animaux, comme on voit de petits soleils dans des sleurs aux trois Colonnes de Campo Vascino.

# Impostes Corinthienne & Composite.

I'Ay reporté ici l'Imposte Corinthienne qui est à l'Original avec le Piedestal pour en faire paroistre les parties plus en grand, & j'y ay ajoûté une Imposte Composite qui manquoit au Livre de Vignole dans les mesmes mesures de la Corinthienne.

'I MPOST E est une partie si essentielle dans la Composition des Or. donnances, que l'orsqu'il n'y en a point il arrive qu'à l'endroit où la ligne courbe de l'Arc se joint à la ligne à plomb de l'Alette ou pied droit il semble qu'il y ait un jaret ou coude, quelque exactitude que l'on ait apporté dans l'execution de l'ouvrage; ce qu'on peut observer à la Porte neuve du Louvre du costé de la riviere, au soubassement de l'Ordre Corinthien; à la Porte du Palais Farnese, à celles des Ecuries de Versailles & à une infinité d'autres. Cette surprise de la veuë est semblable à celle qui arrive aux Frontons, où ce filet sur le Larmier, qui est la base du Triangle si le Fronton est pointu ou la corde de l'Arc s'il est rond, paroist se courber insensiblement vers le milieu quoy qu'il soit effectivement droit. Feu Monsieur Mansard s'estoit apperceu de cette fausse apparence, & sois qu'il y ait voulu remedier ou du moins rendre ce defaut moins sensible, il a augmenté de grosseur ce filer au dessus du Talon qui couron. ne le Larmier à l'Ordre Dorique du Portail des Minimes, ce qui neanmoins n'empesche pas tout à fait la courbure que l'Optique fait paroistre à cette Corniche, aussi je ne crois pas que ce soit pour cette seule raison, mais plustost pour fortifier ce petit filet, qui estant la derniere Moulure de la Corniche semble estre trop sec & facile à se ruiner, ce qui n'est pas lorsqu'il oft sous la Cimaise. Mais pour revenir aux Impostes on peut dire que celles de Vignole sont tres-regulieres, en quoy il n'a pas suivi la pluspart des bastimens Antiques où elles ont une si grande Saillie qu'elles semblent estre plutost des Corniches d'Entablemens que des Coussinets pour recevoir la retombée des Arcades, desoite que celuy de l'Arc de Septime Severe a plus de Moulures qu'une Corniche Ionique, & celle de l'Arc de Constantin est une Corniche Corinthienne avec des Modillons. C'est delà qu'est venu l'abus que les Modernes ont introduit, appuyez sur ces exemples anciens, où l'Imposte excede la Sullie du Pilastre, & ce qui est de plus singulier est que Michel-Ange n'a point évité ce desaut dans l'Eglise de saint Pierre où l'Imposte est plus saillante une sois que le Pilastre, parce qu'il a



donné un plafond à la Mouchette pendante de cette Imposte dont la Saillie eust esté suffisante si le Pilastre en eust eu un peu plus: cela sur tout est desagreable à voir par le Profil. Cette defectuosité se trouve encore à l'Ordre Dorique du Portail de saint Gervais, quoy one ce ne soit que l'Imposte de Vignole qui n'a de saillie qu'un tiers de Module; mais le Pilastre est moindre que cette Saillie. Il y a trois manieres de se servir de l'Imposte pour éviter cette Saillie au delà du corps du Pi'astre : la premiere est de se contenir dans la regle de Vignole; ainsi il faut donner le sixuesme du Diametre à la Saillie du Pilastre, & c'est la meilleure maniere; la seconde est de tailler l'Imposte & le Bandeau ou Archivolte de l'Arc dans le massif du mur donnant de largeur à l'avant corps à costé du Pilastre, la Saithe de la Base, comme aux Arcades de l'Eglise du Val-de-Grace: & la troisséme maniere est de mutiler l'Imposte, & faisant une plate bande continue l'orner de quelques Moulures qui fassent de petits cadres, ainsi qu'il se voit à la Fontaine des saints Innocens, ou les remplir de Postes, Guillochis, Entrelas, & autres Ornemens, comme à la Façade du Louvre du costé de la riviere & dans la Cour. Quelquefois l'Entablement d'un Ordre devient l'Imposte d'une Arcade ou d'une Voute, comme il est au Pantheon, au Temple de la Paix, & aux Thermes de Diocletien, ce qui réuffit avec succés dans les Eglises modernes; & pour lors il faut conformer la Saillie de la Corniche de l'Ordre avec la grandeur du lieu, & c'est en cela que consiste la plus belle proportion des Temples, dont la hauteur doit le plus qu'il se peut approcher du double de leur largeur. Il est necessaire que l'Imposte qui n'est point pris dans le massif du mur regne entre les Colonnes ou Pilastres quand mesme il n'y auroit point d'Arcades, & qu'il serve de Corniche de Couronnement aux niches ou croisées, ce qui contribué beaucoup à la décoration des Façades, & que Scamozzi recommande fort.

Pour l'Imposte pris dans le Massif du mur, comme il est au Val-de-Grace, c'est une licence des Architectes Modernes qui n'est pas tout-à-sait approuvée dans la severité des regles de l'Art, parce que cette manière al tere la solidité du Massif où il ne doit avoir aucun ornement soullé; mais plussost faillant comme on le remarque aux Renommées & autres Sculptures que les Anciens ont mises aux Timpans des Arcades des Arcs de

Triomphe.

L'Archivolte ou Bandeau d'Arc sert à cacher les joints des claveaux d'une Arcade lorsqu'on n'en veut pas faire voir l'appareil, les joints estant bien remplis. Il conserve ordinairement le mesme profil que l'Architrave: ainsi que les Chambranles des Portes. Il doit avoir un peu moins de Saillie que l'Imposte. Vignole en détermine la largeur à un Module qui est une fort belle proportion, parce que s'il estoit plus large l'Arc paroisstroit trop pesant & ne seroit pas proportionné aux Alettes & anx Colonnes,

& si au contraire il estoit plus étroit, il ne sembleroit pas qu'il pust recouvrir les crocettes des Claveaux qui ferment l'Arc. Il y a quelques Edifices antiques où cette partie a esté obmise comme au Theatre de Marcellus, ce qui fait un si méchant effet qu'il semble que ce soit une Arcade rustique dans un Ordre delicat tel qu'est l'Ionique qui en est l'Ordre superieur. Il y en a d'autres qui ont voulu se servir de la Corniche d'un Ordie pour retourner en Archivolte, ce qui ne se doit mettre en œuvre que lorsque la Corniche du mesme Ordre sert d'Imposte à l'Arc, ainsi qu'il est à la Porte de l'Hostel-Dieu rue de la Bucherie, & au Portail des Invalides. Je ne parle point icy des diverses manieres d'orner les Arcades, comme des Platte bandes avec des Festons, des Guillochis & autres Ornemens qui servent d'Archivoltes, parce qu'il s'agit icy des Ordres, où toutes les parties doivent avoir relation entr'elles par une regularité dont on est convenu, afin que chaque Ordre ait toutes ses dépendances conformes à son caractere; de sorte que voyant le Chambranle d'une Fenestre ou d'une Porte, l'Archivolte & l'Imposte d'une Arcade, on puisse dire cette Fe. nestre, Porte ou Arcade est Dorique ou Ionique, &c. Ce que Vitruve a cu intention de faire connoistre lorsqu'il nous a donné des Portes Doriques, Ioniques & Attigurges. Quoy qu'il en soit, ces parties doivent estre ornées selon la richesse ou la simplicité de l'Ordre dont elles sont tirées.

L'Imposte & l'Archivolte Composites que je donne sur les mesures de Vignole, peuvent recevoir des Ornemens sur leurs Moulures comme les Corinthiennes, ce qui ne se pratique que lorsque les Moulures de l'Entablement sont ornées.

# Chapiteaux Antiques & Base Attique.

'On trouve parmy les Antiquitez de Rome une diversité presque infinie de Chapiteaux qui n'ont point de noms particuliers, & que l'on peut toutefois comprendre sous le nom general de Chapiteaux Composites, d'autant plus qu'ils survent les principales mesures de ceux qui tirent leur origine de l'Ionique & du Corinthien. Dans quelques-uns de ces Chapiteaux il y a des Animaux au lieu de Tigetes & de Volutes, & dans d'autres, des Cornes d'Abondance, ou d'autres Ornemens convenables au sujet auguel ils estoient destinez; ainsi l'on peut voir par les Aigles qui sont au lieu des Volutes, & par les testes de Jupiter qui sont à la place des fleurs, avec des Foudres au dessous dans le premier des Chapiteaux qui sont dessinez en cet endroit, qu'il est tiré de quelque Temple consacré à Jupiter : de mesme l'on peut dire que cet autre qui a quatre Grifons au lieu de Volutes, & quatre Aigles au milieu qui tiennent chacun un Chien dans leurs ferres, estoit employé au Temple de quelque autre Divinité. La proportion de ces Chapiteaux est la mesme que celle du Corinthien, dont il est different par ces animaux qui y ont esté adjoutez.

Les Egyptiens ont esté les premiers qui ont gravé leurs pensées sur les pierres, & qui faisant parler les marbres par leurs hierogliphes ont laissé à la posterité les principes de leur Philosophie. La Sculpture alors sans dessein signifie beaucoup de choses qu'elle ne pourroit pas exprimer à present par de grands Bas-reliefs: ainsi cette Nation sçavante a fait connoistre qu'on ne devoit jamais épargner ny travail



ny matiere pour rendre eternelles les belles conceptions de l'esprit. Or comme la memoire des grands personnages subsiste par les monumens, on a depuis recherché avec soin de marquer par des Ornemens, pour qui ces batimens avoient esté construits; & on ne s'est pas contenté de leurs tmages, mais les Architectes se sont étudiez à faire paroistre dans les mo udres parties de l'éd fice des simboles qui fussent le caractere de leur it nction. C'est par les restes de la Sculpture antique que nous jugeons della consecration des Temples & des Arcs de Triomphe, & après les inicriptions c'est le plus assuié moyen d'avoir une entiere connoissance de l'Antiquité. Chaque Religion & chaque Peuple a tâché de le distinguer, tant par les simboles des Divinitez qui estoient l'objet de leur culte, que par leurs armes & deviles. Aprés que les Grecs se sont fait connostie par leurs Ordres, Dorique, Ionique & Corinthien, & que les Latins le sont distinguez des Grecs par le Toscan & le Composite, ils ont aussir affecté les uns & les autres de donner aux Ornemens de ces Ordres les attributs de leurs Divinitez, comme on le peut voir par ces Chapiteaux & tant d'autres, dont il seroit trop long de faire le dénombrement : & il est arrivé dans la suite que les Ordres n'ont retenu leurs noms qu'à cause de leurs Proportions : aussi Vitruve pretend que nul Ornement ne pent faire changer ces Proportions, quand il dit que l'on peut mettre sur la tige de la Colonne Corinthiene des Chapiteaux de tonte sorte ; ainsi les Pegases ou Chevaux aîlez qui y étoient aux Colonnes du Temple de Mars, comme le rapportent Palladio & Labacco ne les ont point fait nommer l'Ordre de Mars, mais cette Colonne est reputée Corinthienne. Sur ce principe il est difficile de faire quelque Ordre nouveau qui puisse retenir le nom de la Nation qui l'a inventé ou du Prince pour qui il a esté fait. Si le jugement de l'Architecte paroist dans la disposition de l'Edifice, il ne le reconnoist pas moins dans le choix des Ornemens, qui doivent estre adaptez si à propos qu'il soit toujours prest à rendre raison de la fin qu'il s'est proposée, en les faisant de telle manière. Et si le sujet n'est pas capable d'Ornemens fignificatirs, alors il se faut contenter des Ornemens propres & particuliers à chaque Ordre. Enfin , quelques ingenieux & singuliers qu'ayent esté les Ornemens, il les a fallu toujours renfermer dans les proportions antiques, desquelles il est difficile de s'éloigner sans quitter la bellee maniere.

## BASE ATTIQUE.

Ette Base que Vitruve appelle Atrique au Chapitre troisième de son troisième Livre, parce que les Atheniens l'ont inventée & s'en sont servis les premiers, se met en œuvre indisseremment sous les Colonnes Corinthiennes, Composites, Ioniques & Doriques; neanmoins elle convient mieux à l'Ordre Composite qu'à aucun autre: ce qui n'empéche pas qu'on ne puisse la tolerer dans l'Ordre Ionique quand on n'y employe pas celle qui luy est pròpre. Pour ce qui est des autres Ordres, j'estime qu'elle ne seur convient en aucune maniere, & il ne me seroit pas difficile d'appuyer mon sentiment par beaucoup de bonnes raisons, mais je ne veux pas contredire une licence si generalement receuë: il me sussit de faire voir avec l'ordre que j'ay tenu jusqu'à present qu'elle est la division de ses parties, dont les grandeurs proviennent du Module divisé en dix-huit minutes, comme dans les Ordres Ionique & Corinthien.

Ouy que cette Base ne soit pas si riche de Moulures que la Corinthienne, elle ne laisse pas d'estre la plus belle de l'Architecture, & on voit par la quantité d'exemples qui s'en trouvent dans l'Antiquité, qu'elle a servi encore plus à l'Ordre Corinthien qu'à tous les autres. Elle est aux Temples de Vesta, de la Paix, d'Antonin & de Faustine, au Frontispice de Neron & aux Thermes de Diocletien : outre qu'elle est encore à l'Arc de Constantin, & à la Basilique d'Antonin, avec un Astragale au dessus du Tore superieur. Les Modernes fondez sur ces exemples l'ont employée dans tous les Ordres indifferemment excepté au Tofcan, Michel Ange l'a donnée au Corinthien du dehors de l'Eglise de faint Pierre avec une proportion admirable : elle est aussi au dehors & au dedans du Val de Grace. Le Profil de la Scotie est d'un trait qui a esté pratiqué à plusseurs Bases antiques, dont Vignole donne le contour geometralement: mais cette cavité qui entre dans le Listel sur le gros Tore n'est pas propre aux Ouvrages de pierre: parce que l'arreste de ce Listel devient si vive qu'elle se peut casser, aussi se trouve-t-elle rarement conservée dans les ouvrages qui sont au rez de chaussée & à la main ce qui fait qu'on ne voit presque plus de Listel aux Eglises des PP. de l'Oratoire & des Petits Peres.

### Maniere de diminuer les Colonnes.

A diminution des Colonnes se fait en plusieurs manieres, parmy lesquelles je décriray les deux qui passent pour les meilleures. La premiere & la plus commune se pratique ainsi; aprés avoir déterminé la hauteur & la grosseur de la Colonne avec la quantité dont on veut qu'elle diminuë depuis le tiers jusqu'au haut, on décrit un demi-cercle A A sur le diametre de la Colonne à l'endroit où elle commence à diminuer; & l'on divise en autant de parties que l'on veut l'Arc de ce demi-cercle compris entre l'extremité du diametre de la Colonne, & la perpendiculaire BB, tirée du haut du Fust sur ce diametre: ensuite l'on divise les deux tiers de la hauteur de la Colonne en autant de parties égales que l'on a divisé cet Arc; & les intersections des perpendiculaires, tirées par les points de division de l'Arc, & des transversales qui passent par les points de division de la hauteur de la Colonne donneront autant de points par lesquels la courbure que l'on cherche doit passer; ainsi qu'on le peut voir dans la figure: & cette maniere peut servir pour les Colonnes Toscanes & dans les Dorigues.

Autre maniere de diminuer les Colonnes.

J'Ay trouvé de moy mesme l'autre maniere de diminuer les Colonnes, & quoy qu'elle soit moins connuë que la precedente, il est pourtant aisé de la



NID

comprendre par la figure. Les mésures de la Colonne estant déterminées comme il a esté dit cy-devant, tirez au tiers de la hauteur la ligne ED indefinie & perpendiculaire à l'axe de la Coionne, laquelle pasfera par le point D; prenez la distance D C & la reportez du point A au point B de l'axe de la Colonne; tircz la ligne AB & la continuez jusqu'en E: de ce point E tirez autant de lignes qu'il vous plaira, qui couperont l'axe de la Colonne en autant de points differens: sur chacune de ces lignes & au delà de l'axe vers la circonference, portez de ce costé la distance CD tant au dessus qu'au dessous du tiers de la Colonne; & cette distance vous donnera autant de points que vous voudrez par lesquels passera une ligne courbe qui fera le Renslement & la Diminution de la Colonne; & cette maniere peut servir pour les Ordres Ionique, Corinthien & Compofire.

TL y a deux choses à remarquer dans la Tige de la Colonne, sçavoir la Diminution & le Renslement: la Diminution imite le tronc des arbres dont apparemment les premieres Colonnes estoient faites; & le Renslement imite le corps humain, qui est plus large vers le milieu que vers les extrémitez. La Diminution se fait en deux manieres, ou des le pied comme sont la pluspait des Colonnes antiques de granite, ou du tiers en haut comme le sont generalement toutes les Colonnes de marbre & de pierre. Quant à celles de granite il ne s'en trouve gueres qui avent un contour agreable; parce qu'on les envoyoit des carieres d'Egypte toutes taillées sans exactitude; & ce qui fait voir le peu de soin des Ouriers qui les tailloient, c'est l'Astragale & les Ceintures du haut & du bas, ainsi que les Congez mal profilez. La diminution depuis le bas est plus naturelle, mais moins agreable que depuis le tiers. Pour les Arch tectes Gorhiques ils n'ont point observé la Diminution & leurs Colonnes sont cilindriques; aussi elles sont appellées Piliers à la distinction des Colonnes. Or cette Diminution est plus ou moins sensible selon la grosseur

ou la delicatesse des Colonnes, les Toscannes estant plus resserrées par

le haut que les Doriques, & ainsi des autres.

Pour ce qui est du Renssement des Colonnes les Architectes sont fort partagez sur ce sujet; & comme il ne s'en trouve point d'exemple Antique, & que nous n'en avons connoissance dans Vitruve, que lorsqu'il dit, qu'il faut ajoûter quelque chose au tiers de la Colonne; on peut croire qu'il a esté inconnu aux anciens. Henry Vvotton dans ses Elemens d'Architecture traitte ce Renssement du plus absurde abus de l'Architecture; toutefois l'usage de renster les Colonnes à leur tiers est si pratiqué parmy les Modernes, qu'on ne voit presque point de Colonne qui ne soit rensée; c'est pourquoy on a cherché plusieurs manieres pour rendie ce Renslement agréable; mais il faut sur tout observer que moins il est sensible & plus il est beau, comme on peut au contraire juger de son mauvais effet lorsqu'il est trop ressenti ainsi qu'aux Colonnes Corinthiennes du Portail de l'Eglise des Filles de Sainte Marie rue saint Antoine. Vignole entend que sur les points donnez pour la diminution & le renssement de la Colonne on pose une regle mince d'une piece s'il se peut ou à deux ou trois reprises, & qui se courbe selon lesdits points, par laquelle on trace la ligne du contour; & cette operation est pour faire l'Epure ( qui est le dessein au trait du Profil sur un mur enduit de pla tre) de tous les Architectes Anciens & Modernes Vignole est le premier qui ait donné des Regles du trait de Diminution & du Renslement des Colonnes: La manière est fort facile, & elle est fort receue de tous les Architectes & pratiquée des Ouvriers de la grandeur effective de la Colonne. Or si le Fust est de plusieurs pieces & par tambours, il faut marquer les assises sur l'Epure, afin de guider les Apareilleurs; Mais lorsque la Colonne est en pied, comme il est impossible que la Pose soit bien juste, il est necessaire de la r'agiéer; & pour cela il faut prendre une regle, sur laquelle on aura taillé le contour en dedans, & la poser de champ contre le Fust de la Colonne; & cette regle doit estre d'une piece de bois sec & également flexibles partout, ou de plusieurs bien assemblées.

# Description de la premiere Conchoide des Anciens.

A maniere que Vignole a inventée pour la diminution des Colonnes Ioniques, Corinthiennes & Composites est fort ingenieuse; mais elle ne fait que marquer les points de la Diminution en certains endroits sur lesquels il faut poser la regle, suivant laquelle il faut décrire mecaniquement le contour du Fust de la Colonne. On a obligation à Monsieur Blondel de nous avoir fait remarquer que l'instrument dont Nicomede s'est servi pour tracer cette ligne estoit propre à décrire tout d'un coup cette Diminution. Voicy quelle en est la construction & l'usage.

CET Instrument est composé de trois regles de bois ou de métail GF, ! D, HA, dont les deux GF & ID sont attachées ensemble à angles droits en quelque point de la regle F G comme icy en D. Dans le milieu de la regle F G on entaille suivant sa longueur un canal à queuë d'aronde; on en fait autant le long de la regle H A, & cette cannelure s'étend indefiniment vers l'extremité H. mais elle se termine en K, ensorte que la distance A K soit égale à la distance C E Cet Instrument étant ainsi preparé, la grosseur de la Colonne & le point E étant aussi déterminé comme Vignole l'enseigne; prenez dans la regle H A la ligne A B, égalez à la ligne C D,& attachez au point B pardeflous, un bouton de bois ou de métail, qui coule juste dans le Canal de la regle FG; attachez en un autre semblable au point E de la regle I D, qui remplisse justement la grandeur du Canal de la regle HA: si vous disposez la regle FG le long de l'axe de la Colonne; ensorte que le point B réponde à l'endroit du Renfement ; il est évident que la regle A H estant mue sur les Pivots B, E, l'extremité A décrira la ligne courbe dont Vignole se sert pour la Diminution & le Renslement des Colonnes Ioniques, Corinthiennes & Composites. Car suivant la construction & l'usage de cette machine, le point E est toujours l'or gine d'une infinité de lignes dont les parties B A, comprises depuis l'axe de la Colonne jusqu'au contour de fon Reaflement, sont égales entr'elles.



# Maniere de torser les Colonnes.

Ou R décrire le contour des Colonnes Torses semblables à celles qui sont dans l'Eglise de saint Pierre de Rome, il faut premierement en faire le Plan comme vous le voyez dans la figure, dans laquelle le petit cercle du milieu marque de combien l'on veut que la Colonne soit torse, divisez ce petit cercle en huit parties, & de chaque point de division tirez des lignes paralleles à l'axe de la Colonne, que vous partagerez aussi en 48. parties égales par autant de lignes perpendiculaires à l'axe par les points d'intersection : de ces lignes & de celles qui passant parles points de division du petit cercle ont esté tirées paralleles à l'axe, vous formerez la spirale du milieu qui vous servira de centre de la Colonne & sur laquelle vous rapporterez les grosseurs correspondantes à chaque ligne transversale, comme il est aisé de le voir dans le dessein. Il faut seulement remarquer que les quatre nombres; 1. 2. 3. 4. qui sont marquez sur le petit cercle du dessein, ne servent qu'à décrire la premiere moitié de circonvolution en montant, parce que c'est du centre qu'il faut commencer la premiere montée. Il faut suivre dans tout le reste la circonference du petit cercle, hormis à la derniere moitié de circonvolution d'enhaut, où il faut derechef se servir des quatre points dont on s'est servi pour la premiere demie circonvolution d'embas.



'Invention de la Colonne torse est extremement ancienne, puis que les premieres dont on ait connoissance estoient dans le Temple de Salomon, dont quelques-unes sont aujourd'huy dans l'Eglite de saint Pierre: elles furent apportées de Jerusalem par Titus, avec les autres dépouilles de ce Temple, & furent miles dans celuy de la Paix, qui avant esté ruiné, elle furent reportées dans la Basilique de saint Pierre où il y en a de torses de differentes manieres; on ne sçait pas si toutes celles qui sont de maibre viennent du Temple de Salomon, toutefois on est asseuré d'u ne qui est dans une petiteC hapelle de Nostre Dame des Insensez, à costé de celle du Crucifix, & pour laquelle on a une grande veneration; il v en a aussi deux autres dans la Chapelle du saint Sacrement à l'Autel de saint Maurice, & huit aux quatre Balcons des pilliers du Dôme: mais les plus belles & les mieux proportionnées sont les quatre de bronze du grand Autel de la même Eglise. Il y en a une à Paris dans la Chapelle d'Orleans aux Celestins, qui porte dans une utne le cœur de François II. elle est de Pilon fameux Sculpteur; enfin il y en a six au grand Autel du Val de Grace qui comblent la richesse de ce superbe Temple. On donne ordinairement à cette Colonne les Ornemens de l'Ordre Composite, ainsi que le Pié-d'estal, comme le plus riche; & l'on en peut encore augmenter la richesse si l'on met dans ses Tables des Ornemens convenables au sujet, ainfi que doivent eftre ceux de la Colonne. Ces Colonnes ne sont pas propres dans la composition d'un bastiment; parce qu'elles ne peuvent porter que leur entablement, ayant plus de richesse que de solidité: mais l'on en use avec une licence à celles que l'on prend pour le Chapiteau Cointhien qui ne paroist point avoir de soy aucune force, estant fait d'un panier orné de feuilles. Ces sortes de Colonnes sont plus magnifiques qu'un Obelisque dans une place pour porter quelque statué ou quelque vase. Vignole est le premier qui ait donné des regles pour tracer cette espece de Colonne, & lors qu'il parle de celles de saint Pierre, ce sont les petites des Balcons des quatre Piliers du Dôme. Or afin de faire voir la manière dont il les faut ombier, je donne une Colonne avec ses ombres & sans Ornemens pour faire connoistre l'effet de son contour ; & pour plus grand éclaircissement il faut remarquer que si l'on veut faire ces Colonnes plus ou moins torses, il faut augmenter ou diminuer le petit cercle marqué B; parce que les circonvolutions de la Spirale interne ou Axe Spiral s'éloignent plus ou moins de la Cathete de la Colonne, & par confequent des Spirales du contour, parce qu'elles sont paralleles à la Spirale interne, en sorte que le renslement que fait chaque circonvolution est égal au Diametre du petit Cercle B. Les deux lignes parallelles EE. sont distantes de l'Axe de la Colonne de la largeur du Diametre du petit Cercle, & marquent que le contour de l'Axe spiral ne les doit pas exceder; comme les deux autres Paralleles FF. font voir que l'Axe spiral doit rentrer en dedans pour en donner la diminution; mais cela paroist mieux

quand l'operation est faite en plus grand; & pour peu que l'Edifice soit considerable, il est absolument necessaire de taire un modele grand comme l'ouvrage, particulierement lors que ces Colonnes sont de plusieurs blocs de marbre pour conduire les appareilleurs. Vignole remarque encore que les visses de deux Colonnes en simmetrie doivent toûjours estre torses, au contraire l'une de l'autre, comme il a toûjours esté pratiqué, asin que les ornemens se rencontrent de simmetrie; car rarement on fait ces Colonnes sans les enrichir de quelque ornement, qui est toûjours plus sott dans le creux du contour de la visse que sur ce qui est renssée, & elles sont cannelées jusques au tiers. Il se trouve aussi des Colonnes Antiques de marbie & de porphire qui sont eannelées depuis le bas jusques en haut, & n'ont d'autre ornement que la richesse de leur matiere & la patience de leur travail.

### Des Colones torses ornées.

I'Ay crû qu'il estoit à propos, pour faire connoître que cette Colonne reussit avec des Ornemens tres-riches, d'en donner deux des plus beaux exemples,

E Pape Urbain VIII. ayant fait enlever la bronze du Porche de la Rotonde, en fit faire des Canons pour le Chasteau S. Ange & des Colomes pour le Baldaquin de S. Pierre. Le Cavalier Bernin en sut l'Architecte: la disposition de cet Autel est de quatre Colomes qui portent un Dais, elles ont plus de quatre pieds de diamettre, elles sont torses & cannelées jusqu'au tiers, le reste est enrichi de pampres de vigne & de feüillages, avec des ensans de la main de François du Quesnoy, dit le Flamand, Le Chapiteau & l'Entablement sont Composites, & il n'y a que la Corniche qui passe d'une Colonne à l'autre; car à la place de l'Architrave & de la Frise il y a une campane attachée sous la Corniche. La proportion de cet Entablement est entre le quart & le einquiéme de la Colonne, & le piedestal qui est de marbre, a de hauteur prés du tiers de la Colonne. Ensin toute cette machine depuis le pavement de l'Eglise jusques au sommet de la Croix qui est au dessus des amortissemens en consoles à plus de seize toises.

Pour combler la magnificence de l'Eglise du Val de Grace que la Reine Anne d'Autriche a sait bâtir, on a élevé au tour du principal Autel six Colonnes de marbre pareilles à celles de saint Pierre. Ces Colonnes sont plus torses que celles de Vignole & cannelées jusques au tiers, le Piedestal en est Corinthien haut environ du tiers de la Colonne; la Base est attique & ce Chapiteau composite: elles ont un peu plus de deux pieds de diametre, & sont ornées de feüillages de Laurier, de Palmier & de Grenadier. L'Architrave est Composite, & la Corniche Corinthienne avec des modillons: tout l'Entablement est le cinquiéme de la Colonne; elles sont sur peu plus de deux pieds de les sont sur peu plus de de Colonne; elles sont sur un Plan circulaire, & chaque Colonne porte son Entableblement qui se communique par un gros saisseau de branches de Palmier. Cet excellent ouvrage est digne de la pieté d'une si grande Reine & de la capacité des Sieurs le Duc Architecte & Enguiere Sculp-

teur.

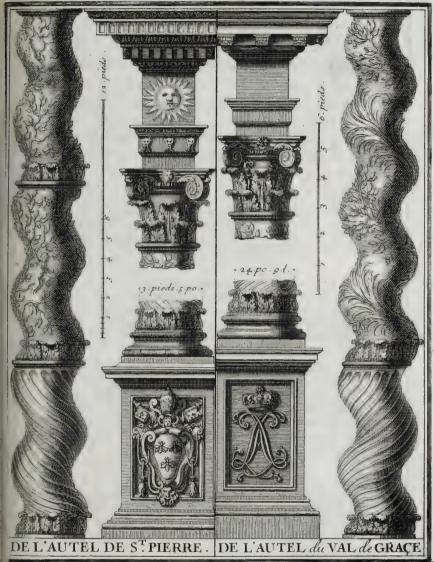

Pl.42. A ROME.

A PARIS . Pa

Paue III

#### Entablement de Couronnement.

Et Entablement reüssit fort bien estant mis en œuvre, ainsi que je l'ay éprouvé l'ayant employé plusieurssois pour servir de couronnement à des façades. Quoy qu'il soit de mon invention j'ay crû qu'il estoit bon de le mettre à la fin de cet Ouvrage pour la satisfaction de ceux qui voudront s'en servir: la proportion qu'il a avec le reste de la façade, est telle que toute la hauteur estant divisée en 11. parties, l'Entablement en contient une & le reste de la façade les dix autres: ses mesures particulieres se voyent aisément dans le dessein.

Doy qu'il y ait des Bastimens qui portent pour couronnement des Corniches ou Entablemens de quelque Ordre dont ils retiennent le noni (comme j'ay dit dans la Preface) il est toutesois plus à propos, si l'on a dessein d'inventer quelque Corniche particuliere, de l'employer en cette occasion, & c'est en ce genre d'ouvrage où le genie de l'Architecte paroît beaucoup, parce qu'on en peut inventer une infinité, comme il s'en voit à la plûpart des Palais à Rome & ailleurs. Mais il faut que cet Entablement ou Corniche ait la même proportion avec la masse de l'édifice, que s'il y avoit un Ordre au dessous qui embrassast au moins deux étages, outre celuy du rez de chaussée; car c'est un abus qui s'est introduit de nos jours que la Corniche qui environne le bâtiment ait moins de saillie que celle qui est au dessous, comme il a esté pratiqué en plusieurs édifices; ce qui ne se peut souffrir que lorsqu'il y a un Ordre qui regne & qu'on éleve au dessus un attique pour marquer les Pavillons du milieu ou des Angles comme aux aîles du Château de Versailles. L'Entablement que donne icy Vignole, est d'une fort belle composition, il est mêlé du Corinthien & du Dorique, aussi avoue-t-il qu'il s'en est servy en plusieurs occasions fort avantageusement ; la largeur du trigliphe en console qui n'a que deux graveures, est égale à celle du Modillon. L'Architrave est un imposte Dorique, ayant dix-huit parties de hanteur, qui est le module dont les minutes divisent les autres parties.



## Des Portes en general.

IGNOLE a donné des desseins de Portes sans les expliquer: c'est ce qui m'a obligé d'en traiter en general & de faire la description de chacune de ces Portes en particulier.

7 I TRUVE établit de trois sortes de Portes, scavoir la Dorique, l'Ionique, & l'Attique ou Attiurge, mais son texte est si obscur, qu'il semble avoir esté corrompu, à cause du peu de rapport qu'ont les proportions & les ornemens qu'il leur donne, avec ce qui nous en reste de l'Antiquité: Ce qu'il dit de plus à propos sur ce sujet, est qu'il faut faire des Portes propres à chaque Ordre, qui par une composition particuliere puissent faire reconnoître qu'elles appartiennent au Dorique ou au Corinthien, & ainsi des autres, quand mesme elles ne seroient pas renfermées dans une ordonnance de Colonnes ou de Pılastres. Scamozzi est celuy qui a traité le plus amplement des Portes. Pour ce qui est du retrecissement des Portes par le haut, dont parle Vitruve, &dont nous n'avons d'autre exemple antique que celuy du Temple de la Sybille à Tivoli; il est difficile de sçavoir pour quelle raison les Anciens ont pratiqué cette dissormité; la plus vray-semblable paroît avoir esté pour faciliter les Ventaux de la Porte mobile à se fermer d'eux-mesmes. Julien Sangallo en a fait deux de cette sorte sous le Portique Dorique du Palais Farnese, & l'on tient que celles qui se voyent dans le Palais de la Chancellerie sont de Vignole: enfin si cette maniere de Porte estoit supportable, ce seroit plûtost dans le mur en talus d'une Citadelle, qu'à la façade d'un bâtiment d'Architecture civile, parce que les Piédroits sont disposez à arbouter contre la Platte-bande.

Les Anciens, comme nous, avoient des Portes de differentes grandeurs pour des lieux servans à divers usages : celles des Temples, & des Basiliques estoient quarrées ou à









Platte-bande; pour les Portes publiques, comme les Arcs de Triomphe, celles des Theatres, Amphitheatres & Portiques qui ne fermoient pas, elles estoient formées en plein cintre. Ainsi sans s'arrester aux preceptes des Anciens sur les Portes, puis que la distribution de nos Plans & la decoration des façades de nos Edifices est bien differente de leur Architecture, il est necessaire de sçavoir qu'il y a de trois sortes de Portes qui sont les Grandes, les Moyennes, & les Perites: entre les grandes on compte les Arcs de Triomphe, comme à Rome, ceux de Titus, de Septime Severe, & de Constantin; & à Paris ceux du Fauxbourg saint Antoine, & de la ruë saint Denis; outre plusieurs autres Arcs qu'on voit tant en Italie qu'en France. Aprés sont les Portes de Villes qui se ferment comme celles de saint Bernard, de saint Martin & autres : ensuite les Portes des Eglises, celles des Palais, Hostels & Maisons considerables, & aprés celles qu'on nomme Cocheres: Ensuite il y a des Portes de Clossures, comme celles des Monasteres, Cours & Parcs qui peuvent estre décorées fort à propos d'un Ordre Rustique, ou de Bossages. Il est necessaire qu'elles soient couronnées d'un Fronton pour y placer les armes du Maistre, & que ce Fronton soit orné de sa Corniche en dedans comme en dehors. La Platte bande de ces sortes de Portes doit estre plûtost courbée par dessous que droite, elles doivent au plus avoir de hauteur une fois & trois quarts de leur largeur. Il est necessaire que ces Portes soient soûtenuës de Piliers-houtans derriere leur ouverture, qui ayent autant de saillie depuis la feuillure jusques à leur face, que la largeur d'un des Ventaux, pour les ranger dans l'embrasure qui doit estre hors d'équerre au moins de l'épaisseur des Battans. Les côtez du dehors des piliers-bourans doivent estre d'alignement avec le corps qui porte le Fronton, pour éviter un retour dans la Corniche de côté. Toutes les Portes où passent des Charrois, doivent avoir neuf pieds de largeur au moins. Entre les Portes moyennes il y a les Bourgeoises ou Bâtardes qui ne doivent avoir plus de six pieds de largeur, ny estre moindres de quatre, pour estre d'une belle proportion; car je ne parle pas ici de ces petites Portes de deux pieds & demi, ou trois pieds, quoy qu'elles servent d'Entrée principale aux Maisons des Particuliers.

Pour parler des grandes Portes, tant quarrées que cintrées, il est constant que leur plus belle proportion est d'avoir en hauteur le double de leur largeur dans l'ordre Ionique; ainsi un peu moins pour les Ordres massifs, & un peu plus pour les Ordres délicats: & quand mesme il n'y auroit point d'Ordre à la façade d'un bâtiment, la Porte doit retenir la proportion de la simplicité ou de la richesse de tout l'édifice. Outre les Portes rondes & quarrées, il y en a d'autres qui approchent de ces figures, comme celles dont le cintre est en anse de panier, & surbaissé: & enfin d'autres qui sont bombées ou un peu cintrées dans leur Plattebande, & dont le trait le plus parfait est la portion de cercle qui se fait sur la Base d'un Triangle equilateral, dont le sommet est le centre. Pour les Portes à Pans, & celles dont le Linteau a trois parties, comme celle de l'Hostel de Condé, elles sont reputées imparfaites.

Or comme la principale Porte d'un Edifice est la partie la plus remarquable dans la Façade; on peut, lors que le lieu le permet, en faisant saillir quelque Architecture au dehors, distinguer la Porte d'une masson considerable d'avec celle d'un particulier. Si la ruë est large, elle peut estre ornée de Colonnes, comme celle de l'Hostel de Pussort, ou si la ruë est étroite, prendre la Porte dans un rensoncement au mur de face, comme seu Monsieur Mansard l'a pratiqué à l'Hostel d'Aumont ruë de Joüy: & lors que le ménage de la Place ne permet pas de faire ce rensoncement, il se faut contenter de quelques Pilastres ou Avant-corps de peu de saillie, ce qui est beaucoup mieux que de la décorer par des Colonnes ovales isolées, & qui sont nichées dans le massifi du mur, comme celles de l'Eglise de sainte Catherine du Val

des Ecoliers, ruë de la Coûture.

Quant aux grandes Portes qui sont couronnées d'un Bal-



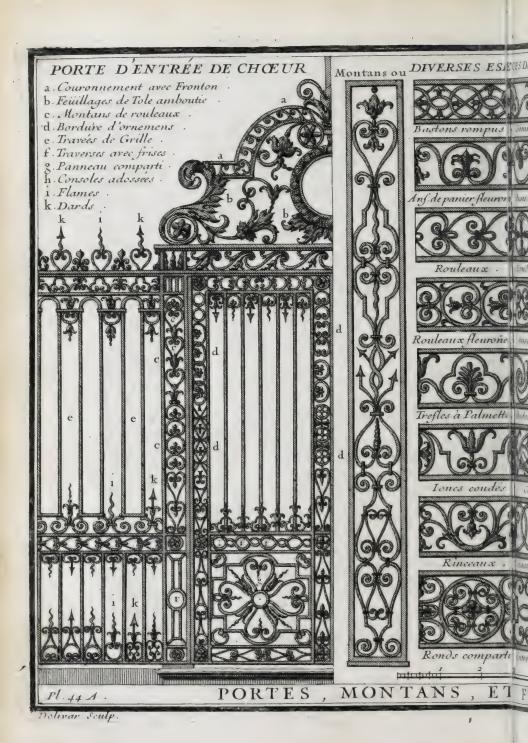





con, il doit y avoir un Avant-corps au delà du Chambranle, qui soûtienne la naissance de la saillie du Balcon, quand mesme il porteroit sur des Consoles ou Encorbellemens, qu'il faut éviter d'attacher à crû au mur de face, parce que la saillie doit sembler porter de fond, quoy que le Balcon porte à faux.

Il y a encore d'autres grandes Portes qui ne sont composées que de deux Piédroits ou jambages pour en porter la sermeture; avec un Linteau de ser pour en recevoir le battement: ces Portes que quelques-uns nomment Flamandes, comme celle du Cours de la Reine, celle de l'Hostel de Conty, celle du Chenil à Versailles, &c. conviennent aux maisons de Campagne & aux Jardins, & peuvent estre ornées de quelque Ordre Rustique, dont l'Entablement couronne chaque jambage, avec quelques sigures ou vases au dessus; & lors que le mur de Closture est fort bas ou seulement sermé d'une grille, on peut mettre avec assez de grace un Amor-

tissement à chaque côté.

A ce sujet il est à propos de parler des Portes & clostures de fer qui ferment un lieu sans oster la veue du dedans, dont les barres de fer ont differens noms, selon leurs grosseurs qui se mesurent par lignes: le Chassis qui enferme le battant d'une Porte est composé d'une traverse en haut & d'une en bas, d'un barreau montant de costiere & d'un barreau montant de battement, qui sont ordinairement de fer quarré bâtard, depuis quatorze jusqu'à vingt-quatre lignes de gros, & les autres barreaux sont de fer quarré commun d'un pouce, ou de Carillon de neuf à dix lignes, qu'il faut serrer plus ou moins selon les Ornemens qui enrichissent les espaces comme les Anses de panier, les Consoles adossées avec graines, dards & flames, les Entrelats & Postes de diverses manieres & encore une infinité d'autres qui se font, avec de la tole relevée, comme fleurs, fruits & feuillages. On fait les Enroulemens des paneaux avec du fer en lame de trois lignes d'épaisseur, sur la largeur du Chassis du paneau ou du barreau; les Ventaux

mettent dans le Chassis dormant, composé de ses deux montans de costiere & de son sommier ou barre d'Entablement, & s'arrestent sur le Battement de fer plat. Les Portes considerables sont ordinairement terminées par un couronnement pour mettre les Armes ou Chiffres du Maistre de la maison. Enfin ces sortes d'Ouvrages peuvent recevoir des Ornemens magnifiques qu'il seroit trop long d'expliquer, & qu'on peut voir au Châreau de Verfailles qui renferme tout ce qui se peut

de plus rare sur cette sorte de travail.

Les Moyennes Portes conservent les mesmes proportions que les Grandes; on met au nombre de ces moyennes celles des grands appartemens, celles des principaux Escaliers & des Vestibules, celles qui accompagnent la grande Porte d'une Eglise, & une infinité d'autres, qui sont proportionnées à la grandeur du bâtiment, & à l'usage du lieu auquel elles servent. Quant aux petites Portes, comme celles des garderobes, petits cabinets, escaliers de dégagement, & toutes celles d'appartemens des moindres maisons; elles doivent avoir sept pieds de hauteur sur deux à trois pieds de largeur pour y passer plus commodément.

Voila ce qui regarde les proportions generales, qui ne sont pas déterminées si précisement, qu'on n'en puisse sortir se-

lon l'occasion & le besoin.

La Situation des Portes dans un Bâtiment n'est pas de moindre consequence que leur Proportion. Dans la façade la principale Porte de l'édifice doit toujours estre au milieu, puis qu'elle represente, comme dit Scamozzi, la bouche qui est au milieu de la face; mais lors qu'il arrive que la distribution de la place ne permet pas de luy donner cette situation, il est à propos d'en feindre une pareille à costé, d'égale distance du milieu du mur de face. Il faut éviter de faire de ces Portes cocheres basses qui n'ont guere plus de hauteur que de largeur, mais plûtost faire une Arcade de belle proportion, & y pratiquer une Entre-sole, dont le Bâtiment ne reçoit pas peu de commodité & la face ou Croisée de

cette Entre-sole est de beaucoup mieux revêtue de Menuiserie avec des Compartimens qui ont rapport à ceux des Ventaux de la Porte, que non pas de Massonnerie, qui paroist toûjours pesante, particulierement lorsqu'elle est mal dessinée comme celle de l'Hostel de Vie rue saint Martin. Ces Portes ne peuvent avoir moins de huit pieds de large dans une grande ruë: Il faut aussi prendre garde de mettre les Portes principales trop prés des encoignures de l'édifice, parce que cela est contraire à la solidité; pour les Portes de dedans, elles se doivent rencontrer de suite dans les pieces de l'appartement, & avoir une fenestre au bout, lorsque le Bâtiment retourne d'équerre. Cette grandeur de Porte doit estre proportionnée aux pieces, & n'avoir gueres plus de quatre pieds de large dans des appartemens confiderables; celles du grand Appartement du Chasteau de Versailles ont cinq pieds sur dix, & reississent fort bien; comme au contraire celles du Palais Farnese à Rome qui n'ont que trois pieds & demy sur sept. Ces petites Portes estoient autrefois si fort à la mode, que dans la pluspart des reparations des vieux Hostels & Chasteaux, on commence par aggrandir les Portes, ce qu'il a esté necessaire de faire à celuy des Thuilleries, où elles n'avoient que six pieds de haut. Les Portes doivent estre rangées en enfilade à distance égale du dedans du mur de face : & sur tout il faut observer que le Dosseret ou piédroit attenant le mur de face, ait depuis le Tableau de la Porte jusqu'au nud du dedans du mur deux fois la largeur du Chambranle, pour peu que les pieces soient grandes; afin que le milieu de l'enfilade se trouve directement vis-à-vis le Mesneau de la Croisée du bout, dont le Tableau doit estre éloigné de l'encoignure plus que la largeur de la croisée du bout. Les Portes dans les étages les uns sur les autres doivent répondre à plomb, afin que le vuide porte sur le vuide; & aux grandes Portes pour décharger la Platte-bande d'un mur épais, on peut faire en Arriere-vousure le dessous de la Platte-bande depuis la feuillure. Les Portes des pieces principales, comme des Vestibules, Salons, & Salles, tant à l'entrée qu'à l'issue des grands Escaliers, doivent estre en face d'une fenestre, & le plus qu'il se peut au milieu de la piece, quand elle ne sert qu'à dégager deux grands Appartemens. Dans les pieces qui sont plus de parade que d'usage, quand les portes ne peuvent pas estre au milieu, & qu'on est obligé de les ranger auprés des senestres, il en faut feindre d'autres à l'opposite, & à costé de celles qui s'ouvrent qu'on enrichit à present de miroirs qui rendent le lieu clair

& agreable.

Les Ornemens qui accompagnent ces Portes sont les Chambranles, Frizes, Corniches, Frontons & Consoles, qui doivent estre mis fort à propos; comme les Frontons ne conviennent pas si bien aux dedans qu'au dehors des apparte. mens, les Corniches y doivent avoir peu de saillie, ainsi que les Consoles qui doivent porter les Corniches. Ces Consoles sont mal posées à crû sur le mur sans quelques avantcorps ou Montans paralleles aux Chambranles pour les soûtenir: il faut aussi éviter de mettre de la Sculpture trop pesante sur de petits Frontons, comme il s'en voit en beaucoup d'endroits à Venise. La Frise au dessus de la Porte entre la traverse du Chambranle qui sert d'Architrave & la Corniche, doit avoir les proportions d'un Entablement, reglé selon le caractere de l'Ordre; ces sorres de Frises peuvent recevoir quelques ornemens de Sculpture fort à propos.

Il reste à parler des Portes mobiles qui ferment la Baye ou l'ouverture de la Porte. Les Anciens les saisoient ordinairement de bronze, où ils imitoient les compartimens de paneaux de menuiserie, comme sont celles du Pantheon, & de saint Jean de Latran; or cet usage n'est plus, tant à cause de la dépense que de la pesanteur de ces Portes: ainsi il saut expli quer celles de Menuiserie dont on se sert à present. Les Portes au dessus de trois pieds de largeur sont ordinairement à deux Ventaux ou Battans, tant pour en soulager la charge

que pour les ranger plus facilement dans le Tableau de la Baye: si elles sont dans un mur de resend, ou le long d'une cloison, elles tiennent au Chambranle, s'il est de bois, & cet Ornement avée la Frise & la Corniche au dessus, compose le Plaquart qui est à deux paremens lors qu'il y a un Chambranle de l'autre costé du mur, avec le revestement de l'Embrasure ou Tableau de la baye. Pour les grandes Portes, il saut le plus qu'il se peut, laisser les Ventaux de leur hauteur, à moins qu'il n'y ait une Entresole, & si l'on y met un Dormant la Porte estant ronde, il doit occuper la partie cintrée où l'Imposte continué sert de Linteau.

Il y a aussi des Portes quarrées où il est besoin de Dormant, parce que le Tableau de la Porte est fermé à Platte-bande, & l'Embrasure est cintrée, comme à la principale Entrée du Louvre; il faut alors qu'il y ait un Dormant dans la partie cintrée, pour laisser l'ouverture des Ventaux libre. Mais lorsque cette difficulté ne s'y rencontre pas, il faut laisser les Ventaux de leur hauteur, parce que le Dormant ne peut estre que petit & inutile, comme il se voit à la grande Por-

te de l'Hostel de Conti.

Quant aux Compartimens des Portes mobiles, particulierement des portes Cocheres, il y faut peu de Paneaux, & que celuy d'embas soit arrazé comme du Parquet; que les Battans & Traverses soient à proportion de l'ouverture de la Baye, & que la richesse des quadres, & des moulures soit conforme à la décoration de l'Architecture. Les Ornemens de Sculpture y doivent avoir peu de relief; & il faut faire enforte qu'ils se trouvent dans l'épaisseur du bois sans estre adaptez, & tâcher qu'ils portent quelques marques qui fassent reconnoître le Maistre de la masson. Enfin il est inutile de s'étendre, comme Vitruve & Scamozzi, sur le détail de l'assemblage de la Menuiserie de ces Portes, puis qu'on voit que la pratique sur ce sujet fournit plus de lumières que tous les preceptes qu'on en peut donner, outre que les occasions différentes donnent toûjours lieu à quelque ingenieuse nouveauté.

## Porte Rustique d'Ordre Toscan.

L'ON n'a pas de connoissance que cette Porte alt esté mise en œuvre par Vignole, mais plusieurs Architectes s'en sont servis en divers Edifices avec succès.

ETTE Porte est appelée Rustique, parce que les paremens des pierres sont en bossage piquez; & d'Ordre Toscan, parce qu'elle est couronnée de l'Entablement de cet Ordre. La Proportion en est telle que sa hauteur étant déterminée, il la faut diviser en trois parties, dont deux sont pour la hauteur de l'ouverture, & la troisséme depuis le dessous du Linteau jusques au dessus de la Corniche. La hauteur du vuide double de sa largeur dont chaque Jambage fait la moitié. Les Joins des Bossages, lorsque les arrestes ne sont pas arrondies doivent estre enfoncez à angle droit, de sorte que le refend puisse estre rempli par l'équerre, comme on le voit à lafigure A. Il n'y a que les pierres à bossage qui doivent estre piquées, afin que les autres parties comme l'Architrave & la Frise se détachent. Le Socle qui est icy trop bas, doit estre à hauteur de retraite d'environ 3. à 4. pieds. Les Claveaux de la platte-bande sont tirez du même centre B, qui est le sommet d'un Triangle équilateral dont la platte-bande fait la longueur dela Base, & tous ces claveaux sont à crossettes, dont deux montent dans l'Architrave, la Clef dans la Frise, & les autres se vont raccorder avec les assizes de niveau, en sorte que par l'appareil ces pierres se peuvent entretenir sans aucun mortier: il se trouve à Paris trois Portes de cette maniere, dont l'une est dans la ruc Coquilliere, l'autre derriere la maison Professe des Jesuires ruë S. Antoine, & la derniere qui est la plus belle, & qu'on tient du Sieur de Brosse, est dans la ruë des Augustins du grand Convent; elle est couronnée d'un Entablement Dorique: Mais toutes ces Portes ne sont pas d'une si belle proportion que celles de Vignole,



Porte dessinée pour l'Illustrissime & Reverendissime Cardinal Farnése pour servir d'Entrée principale au Palais de la Chancellerie.

E Cardinal Raphaël Riario Neveu du Pape Sixte IV. L sit bâtir le Palais de la Chancellerie, des pierres qui furent enlevées d'une partie du Colisée & de la démolition de l'Arc Gordien. Bramante en fut l'Architecte. Il resta plusieurs Ornemens à faire au dedans de ce Palais que le Cardinal Alexandre Farnése étant Chancelier donna ordre à Vignole d'achever; ce qu'il fit & donna même ce dessein pour la principale Porte qui n'a point esté executé, & que je rapporte icy:celle qui y est à present a esté bâtie par Dominique Fontana pour le Cardinal Montalte. Il faut observer à cette Porte de Vignole qu'elle a de hauteur le double de sa largeur, & deux Modules depuis le Linteau jusques sous la Plattebande de l'Entablement, le Chambranle a un Module; elle est élevée de six degrez rampans qui n'empêchent pas l'entrée des carrosses, parce qu'ils n'ont au plus que 2 à 3. pouces de haut sur deux pieds de giron: à Rome ces sertes de degrez sont de brique posée de champ, retenué par une bordure de pierre dure ou de marbre. Le Chambranle tombe à crê sur le seuil sans retraite au niveau du Socle, mais il seroit mieux que le Socle sous la colonne fût continué sous le Chambranle. L'Architecture saille en avant-corps pour avoir un Balcon plus spacieux au niveau du premier étage; & le massif de la Porte s'avance jusques à l'Alignement de la moitié des Colonnes qui sont isolées de la saillie du Tore de leur Base. Ce massif en avance sous l'Entablement soulage la Plattebande: par la distance qu'il y a entre le mur & le milieu de la Colonne; le Metope en retour est trop large d'un demi Module. La Balustrade a de hauteur prés de la sixième partie de tout l'Ordre.



Porte du Batiment de l'Illustrissime & Reverendissime Cardinal Farnése à Caprarole.

ETTE Porte est encore Dorique comme la precedente, mais plus haute n'ayant que cinq Trigliphes dans sa Frise; sa proportion est telle que l'ouverture a de hauteur ? de Module plus que le double de sa largeur : les Jambages ont ensemble la largeur de l'ouverture; l'Archivolte regne en ar riere-corps sur ses Alettes sans moulures. L'Architecture est en avant-corps au delà du mur de face d'un Module de saillie, la hauteur depuis la fermeture du Ceintre jusques au dessus de l'Entablement est la moitié de la hauteur de l'ouverture: cette Corniche a des Mutules qui sont espacez également comme s'il y avoit un Trigliphe à la place de la clef, qui estant plus large qu'un trigliphe rend les Metopes des côtez plus étroits: Les pierres de refend qui composent le Rustique sont divisées avec assez d'Art, & ont de hauteur prés d'un Module, de sorte qu'il y en a 13. sur le nud du pilastre, la 14. étant pour les refends, ce qui fait avec la Base & le Chapiteau 16. Modules que doit avoir de hauteur le Pilastre entier; la Corniche est recouverte d'un glacis pour l'écoulement des eaux : aussi n'y at'il point de gargouilles dans la Cimaise. L'Attique qui sert d'Apui au premier étage est le tiers de la hauteur de l'Ordonnance sans son Socle: & la Corniche qui termine dans le Socle de cet Attique marque le niveau du premier étage & sert de cordon aux cinq Bastions qui flanquent les encoignures de ce Château. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que Vignole & les plus grands Maîtres ne se sont jamais éloignez des grandes proportions, comme du double, du tiers, du quart, du cinquiéme, &c. & c'est la cause fondamentale de la beauté effective qui paroist dans leurs Ouvrages, quoyque le détail n'en soit pas toûjours aussi correct que leur maniere est grande & hardie.



Porte de l'Eglise de Saint Laurent in Damaso Ouvrage de Vignole, quoique le Palais soit bati par d'autres Architectes.

CAINT Damase Pape fonda l'Eglise de S. Laurent que le Cardinal Raphaël Riario fit bâtir dans la forme qu'elle est à present, & la renferma dans son Palais de la Chancellerie. Puisque j'ai dit cy-devant que les Portes reçoivent le nom de l'Ordre dont elles ont quelques parties pour ornement : cellecy peut être appellée Corinthienne, sa Corniche estant ornée des Modillons de cet Ordre. La hauteur de l'ouverture a plus du double de sa largeur, & l'Entablement depuis le dessous du Linteau jusques sur la Corniche est le tiers de la hauteur de l'ouverture : chaque jambage depuis les pierres de refend jusqu'au Tableau a le tiers de la largeur de la Baye; & toute l'Architecture n'a d'autre saillie au delà du mur de face que ses moulures, le Chambranle est Corinthien ayant trois faces, & chaque Montant a de largeur la moitié du Chambranle; & l'un & l'autre tombe à crû sans Socle sur le seiil qui est une marche moulée. Les Consoles font icy leur veritable effet, comme on le peut voir par le Profil, ne servant pas seulement à décorer, mais a porter & consolider la Corniehe qui est d'une élegante composition avec ce cavet qui se contourne sur le grand Enroulemet des Consoles, & la platte-bande des Modillons, qui forme un petit Plafond. Ces Consoles sont étroites pour leur hauteur & ressemblent à celles que Vitruve appelle Prothirides, dont le Profil est arrasé. La Frise est bombé: & peut être taillée de Sculpture de peu de relief. Il faut remarquer que les pierres au mur de face qui est sans retraite sont posées de liaison comme l'ordre de la construction le demande. Ce dessein est mesuré par Modules déterminez par la largeur de l'ouverture de la Porte qui en a cinq; la saillie de la Corniche en a un. La Composition de cette Porte se fait bien distinguer de l'Architecture du Palais de la Chancellerie, & fait connoître la difference qui est entre les Ouvrages de Bramante & ceux de Vignole.

pl. 47.



Ette Perte est au Salon du Palais Farnése. Elle est de l'invention de Vignole qui n'a pas peu contribué à rendre ce Palais magnissque par plusieurs ornemens de Portes, de Fenestres & de Manteaux de Cheminées qu'il

y a fait.

L'Entablement a les trois onziémes de cette hauteur, & le Chambranle les deux onziémes, chaque Jambage a deux septiémes de la largeur de la Baye; la Corniche dont la saillie est égale à la hauteur est Composite, ayant des mutules & des denticules; quelques moulures en sont taillées; elle parosst un peu forte pour estre sous un Portique au premier étage. La Frise est ornée d'un Feston de seüilles de laurier: il est à propos d'observer à ces sortes de Frises que le relief de leur Sculpture n'excede gueres le renssement d'une Frise bombée; parce qu'autrement elle paroist pezante, comme on le peut voir aux Croisées de la Gallerie d'Apollon au Louvre, qui a esté btussée, & qu'on a restablie avec un Ordre Ionique.

Comme j'ay dit cy dessus que Vignole a rendu ce Palais magnisque par plusieurs ornemens, il est necessaire en cet endroit d'informer ceux qui n'ont pas vû bâtir à Rome, de la maniere dont on y éleve les Edisses. A Paris on taille dans le Chantier l'Architecture & les saillies d'une Façade, & on les pose à mesure que le mur s'érige; mais à Rome le corps des murs estant ordinairement de brique, on adapte aprés coup les saillies & les ornemens par incrustation avec des crampons de fer comme on fait icy du marbre. Ce qui est cause qu'il reste aux Bâtimens qui n'ont pas esté achevez, de ces ornemens à poser, comme au Portail de l'Eglise de S. Jean des Florentins dans la strada Julia; c'est pourquoy le Palais Farnése ayant esté long-temps commencé avant que Vignole y cût mis la main, il estoit resté plusieurs de ces ornemens à incruster, que les Cardinaux Alexandre & Ranu-

ce Farnése ont fait achever par cet Architecte.



Rij

## Des Fenestres en General.

COMME les Fenestres ne sont pas moins necessaires que les Portes dans la composition des Edifices; j'ay crù qu'il estoit aussi utile d'en expliquer les especes differentes & les proportions; que celles des Portes.

PAR la mesme comparaison que Scammozzi sait de la principale Porte de l'Edissice avec la bouche, il dit aussi que les Fenestres sont semblables aux yeux, puisqu'elles reçoivent la lumiere de dehors, & qu'elles l'introduisent au dedans. Cette partie du bastiment si utile, & qui fait la disserence de la demeure des hommes d'avec les cavernes des bestes seroces, doit avoir ses proportions & ses ornemens, aussi bien que les Portes. Il saut d'abord considerer que la grandeur de leurs ouvertures, doit estre proportionée aux lieux qu'elles éclairent, parce que si elles sont petites & trop éloignées, elles rendent le lieu obscur: & si elles sont trop grandes, & trop proches les unes des autres, elles affoiblissent le mur dans lequel elles sont percées, & causent l'excez du froid & du chaud, & la ruïne de l'Edissice.

Les Fenestres de mesme que les Portes sont Grandes, Moyennes & Petites, les Grandes sont les Vitraux des Eglises & des Basiliques, les Arcades des Galeries ou Loges & Corridors qui sont l'office de Croisées & les principales Fenestres des Salons plus grandes que celles du reste de la Façade. Les Moyennes sont toutes celles qui éclairent les Appartemens: Et ensin les Petites sont les Croisées d'Entresoles, ou Mezanines, les Lucarnes, les Yeux de Bœuf, les Soupiraux, & autres petits jours servant à éclairer les moindres pieces, comme sont les petits Cabinets, & les Garderobes, ou les lieux qui n'ont pas besoin de grande lumiere, comme sont les Celiers, les Buchers & les Caves.



R iii

Quant aux differentes figures des Fenestres; les quarrées longues en hauteur, & celles qui sont cintrées dans leur fermeture, sont les plus parfaites, car il y en a de rondes, d'ovales, & de quarrées-longues en largeur, dont il ne se faut servir que rarement, & quand on y est assujetti par le racordement du dehors au dedans de quelque nouveau Bastiment avec un vieux, les quarrées sont pour les Attiques.

Entre les Grandes Fenestres, les Vitraux des Eglises qui sont les principales, sont ordinairement percez dans la Voute, & déterminez par la grandeur des Lunettes qui répondent à plomb sur les Arcades, & l'arreste de la clef de ces Lunettes doit estre éloignée de chaque costé du milieu de la clef de la Voute d'un sixième de sa circonference, afin qu'il reste entre deux Lunettes le tiers du Berceau de la Voute dans son entier: Et ces Vitraux ayant environ de hauteur le double de leur largeur, sont suffisamment grands pour éclairer la Nef; leur Chambranle doit être à plomb, orné de fortes moulures. Les Fenestres de la Croisée de l'Eglise ainsi que celles du bout de la Nef, derriere le Portail sont toujours cintrées selon le cintre de la Voute, avec un appuy, & ont beaucoup plus de grace que celles qui sont ovales en hauteur, comme à la Croisée & Portail de l'Eglise Saint Louis des PP. Jesuites ruë Saint Antoine; ces sortes de Fenestres peuvent être plus larges sur leur hauteur, selon la profondeur de la Croisée; & quelquefois occuper toute la partie cintrée au dessus de l'Entablement, comme à l'Eglise de Sotbonne. Plus les Arcades de la Nef sont larges, comme celles de Saint Pierre du Vatican, plus la retombée des Lunettes est éloignée des Arcs doubleaux, ainfi les Lunettes sont plus étroites, & les Vitraux comme les Lunettes sont cintrez dans leur fermeture. Il y a aussi des Lunettes dans le Berceau d'une Voute dont le cintre n'est guerres plus élevé que leur naissance, & sont par consequent formées de peu plus d'un demy cercle, comme gelles du Val-de-Grace; les Vitraux percez dans ces Lunettes deviennent trop

bas pour leur largeur qui est presqu'égale à l'Arcade de dessous. Il est plus à propos lorsqu'on veut donner du jour par le Cul-de-four d'une l'Eglise, de mettre un Vitrail qu'un tremeau, comme à celle de S. Louis des PP. Jesuites : si l'Egl se est petite, il vaut mieux n'en point mettre comme au Noviciat. Il faut éviter de faire les Virraux des Chapelles des aisles, ou bas costez, trop bas depuis leur appuy jusque sur l'aire de l'Eglise, ni les élever au dessus de l'Imposte de l'Arcade, comme aux Eglises du grand Jesus & de Saint André de la Valle à Rome. Or ces sortes de Fenestres doivent être plus grandes, s'il y a des bas costez, que s'il n'y avoit que des Chapelles seules le long de la Nef. Il est aussi inutile de mettre dans la Croisée d'une Eglise des Vitraux au dessous de l'Entablement du grand Ordre, y en ayant au dessus; parce qu'outre qu'ils ne servent de rien, ils occupent la place d'un Autel qui peut estre orné de colonnes ou de pilastres pour décorer le mur qui reste grand & simple dans cette partie. Les Fenestres d'un Dôme qui sont élevées au dessus de l'Entablement du Couronnement des Pendentifs, sont beaucoup mieux d'estre cintrées dans leur fermeture, quoique tournante sur leur plan ( comme celles des Domes de la Sorbonne & du College des Quatre Nations à Paris, & de Saint Charles de Catinari à Rome) que d'estre fermées en platte-bande, comme à la pluspart des autres Dômes: Elles doivent avoir en hauteur deux fois & demy de leur largeur, parce que leur elevation les fait paroître basses; & leur décoration suit les Ornemens des Ordres d'Architecture qui enrichissent tant le dehors que le dedans de la Tour du Dome.

Outre les Eglises, il y a encore de grands lieux, comme les Sales publiques ou Bassliques, qui peuvent recevoir leur lumiere des jours pratiquez dans leurs Voutes: Celles du Palais à Paris sont des plus considerables pour leur grandeur, & sont fort mal éclairées, quand même l'on ouvriroit les ronds qui sont dans la Voute, dont les joues des Lucarnes dans le comble seroient fort grandes, comme on le peut

remarquer à celles qu'on a percées nouvellement pour éclairer l'Autel, C'est poutquoy pour donner du jour à ces deux Berceaux, il eût estê plus à propos de laisser ouverte la partie cintrée au dessus de l'Entablement des deux fonds de la Voute, par un grand Arc, que non pas de pratiquer ces deux ronds, ce que l'Architecte a fait pour donner plus de force au pignon du comble, en y mettant un Pilier-boutant au dehors, mais on eût pû mettre deux jambages dans le cintre, & faire trois grands Vitraux au lieu d'un seul, comme l'a pratiqué fort judicieusement le Cavalier Bernin à la Nef de S. Pierre qui n'estoit pas auparavant suffisamment éclairée. Pour les grands Salons, comme ceux des Thuilleries, de Clagny, & des Palais de Farnése, de Palestrine, & plusieurs autres, ils doivent estre éclairez par deux Ordres de Croisées l'un sur l'autre, dont les appuis sont de niveau avec les autres Croisées des appartemens, quoique ces Fenestres soient plus grandes & de differentes figures que les autres, si ces grandes pieces sont au milieu de la Façade du bâtiment qui est leur veritable place.

Aprés les grandes Fenestres suivent les moyennes qu'on nomme Croisées, parce qu'autrefois on en partageoit la baye par plusieurs Croisillons ou Méneaux de pierre, comme il s'en voit encore au vieux Louvre & ailleurs : ce qui étoit aussi pratiqué aux Vitraux des Eglises dont ces Croisillons ostoient beaucoup de jour, ausquels à present on en fait de fer. C'est par les moyennes Croisées que les appartemens des estages quarrez reçoivent du jour. Leur proportion dépend de leur situation si elles sont au Rez-de-chaussée, au premier, au second, ou troisième estage; & de la hauteur de l'estage, qui est differente selon la grandeur des Edifices. Toutes les Fenestres des bastimens particuliers & des autres destinez aux usages ordinaires, sont toujours depuis quatre jusques à cinq pieds de largeur, sur une hauteur proportionée à celle du plancher, de sorte que leur Platte-bande doit estre éloignée du Plafond autant que la hauteur d'une Corniche le pourra permettre. Ces Croisées sont presque toûjours fermées quarrément: leur appuy doit estre haut de deux pieds neuf pouces, ou trois pieds, contre l'usage qu'on a introduit mal-à-propos de le faire plus bas, sans une balustrade de fer ou de pierre, qui n'empêche pas que le jour n'éclaire le plancher de la Chambre au droit de l'appuy de la Fenestre; & pour peu que le mur soit épais, on abbat l'appuy dans l'embrasure pour regarder facilement au dehors, & cet appuy doit avoir un peu de pente pour jetter les eaux.

Pour regler generalement la hauteur des Croisées, si l'Essage a par exemple douze pieds sous solive, la Corniche de la Chambre, ayant un pied de haut ou environ, & l'appuy trois, il en restera huit pour la hauteur de la Croisée, qui sera le double de quatre qu'elle doit avoir de largeur; & ainsi à proportion des Estages, plus ou moins élevez. La meilleure regle pour ranger les Croisées, est de les espacer tant plein que vuide; c'est à dire que la largeur du Tremeau soit égale à celle de la Croisée, & que vers les Encoignures il y ait de distance de l'angle du bastiment au tableau de la Croisée un tiers ou un quart plus que la largeur de la Croisée.

Pour les Croisées des grands Edifices, celles de l'Estage au rez-de-chaussée ne doivent avoir que trois pieds de hauteur d'appuy en dedans, quoiqu'il en paroisse davantage au de-hors, parce que l'aire de cet Estage est souvent élevé à hauteur de retraite: ce qui ne doit pas estre de mesme pour les bastimens particuliers, où elles doivent estre élevées du pavé de la ruë de plus de cinq pieds pour ne point exposer le dedans à la veuë des passans, & grillées pour la sûreté. Dans les corps-de-logis simples & les bastimens en aisses, les Croisées doivent estre directement opposées, tant à cause des poutres que des fermes du comble. Les Croisées au Rez de-chaussée sont mieux d'estre à platte-bande bombée, que d'autre manière, parce que cet Estage estant vouté, les arrière-voussures se racordent plus facilement avec les Lunettes des Voutes, dont la retombée est au dessous de la fermeture des Fe-

nestres. Souvent aussi on prend ces sortes de Croisées dans des Arcades dont elles suivent le cintre, comme au Chasteau & aux Escuries de Versailles: la largeur de leur Baye doit alors avoir environ les trois cinquiesmes de celle de l'Arcade; de sorte que si l'Arcade a dix pieds de largeur, la Croisée en aura six, le Chambranle sera d'un pied de chaque côté, & le Champ restera aussi d'un pied de chaque costé: Ces sortes de Croisées n'estant pas dans une Arcade, n'ont guere de hauteur plus de deux fois leur largeur prise sous l'angle du sommier de leur fermeture. Les Croisées du premier ou bel Estage doivent estre les plus hautes, & il est necessaire que le Chambranle du dedans soit au dessous de l'Entablement qui reçoit les courbes du Plafond, dont l'élevation fait par consequent la haureur des Croifées, qui ne doivent pas estre moins larges de cinq pieds, ny plus larges de six, ayant de hauteur un sixiesme plus que le double de leur largeur, comme celles du Bastiment neuf du Louvre qui ont six pieds sur quatorze, fermées quarrément: Mais si elles sont cintrées comme au Chasteau de Versailles, où elles ont beaucoup de grace, elles peuvent avoir de hauteur deux fois & demy leur largeur, le Chassis estant dormant dans la partie cintrée. Les Croisées du second Estage doivent avoir de hauteur une fois & deux tiers de leur largeur; & celles du troisiéme une fois & demy de cette largeur, qui doit estre égale à toutes les Fenestres de simetrie d'une Façade, & les Fenestres répondre à plomb les unes sur les autres : Il faut mesme pour la regularité en feindre, s'il est besoin à cause de la sujettion du dedans, leurs appuys & linteaux estant au mesme niveau en chaque estage. Il faut observer pour les Fenestres en Attique au dessus d'un Ordre, la proportion de celles du troissesme estage d'un grand Edifice. A ce sujet il faut éviter un abus qui n'est pas de peu de consequence, c'est de couper la Frise & l'Architrave d'un grand Entablement pour y élever les Fenestres, comme à la grande Gallerie du Louvre & à d'autres grands Edifices. Enfin les petites Croisées appellées Mezanines ou Bastardes qui ont plus de largeur que de hauteur, & qui servent pour les petits Estages au dessus des grands, doivent estre aussi larges que les grandes de dessous. Pour les Lucarnes des Estages en Galetas, si elles sont de Massonnerie, elles doivent avoir un cinquième moins de largeur que celles de dessous, & celles de bois revestuës de plomb, un quart moins de largeur que les autres de la façade, pour paroistre plus legeres; elles sont ordinairement bombées, ayant de hauteur environ une fois & demy leur largeur, quelquefois aussi on les fait en plein cintre, dont les plus belles sont celles des petites Cours des Escuries du Roy à Versailles: mais sur tout il faut éviter de couper la Corniche au devant de chaque Lucarne. Il y a aussi de petites Lucarnes appellées yeux de Bœuf comme F, G, H, ou petits jours ronds ou ovales sur les combles & sur les Dômes, tant pour donner de l'air à la Charpente que pour égayer un Dôme à cause de la convexité de sa figure courbe qui le rend pesant. Il y en a dautant de sortes, qu'il y a de Dômes differens, où l'on n'en met ordinairement qu'un rang ou deux, comme à celuy du Val-de-Grace. Le Dôme de S. Pierre du Vatican en a trois rangs de seize à chacun, qui font un merveilleux effet, parce qu'il est l'unique dans sa grandeur, ayant hors œuvre plus de vingt-cinq toises de Diametre. Il est inutile de faire mention des jours pris dans la Frise d'un Entablement de Couronnement, comme il s'en voit en plusieurs Palais d'Italie, ny aussi d'autres petits jours en ovale couchez dans les Timpans & audessus des Frontons, ces sortes de jours n'estant que de petits trous qui diminiient la beauté du bâtiment, & dont on ne reçoit qu'une mediocre commodité: Quant aux demi-Croisées, elles ne sont plus en usage; celles qui sont coupées en biais par la rampe d'un Escalier ne sont pas supportables, & il vaut mieux les rendre parfaites, & fermer ce qui reste au dessous de la Rampe. Les Lucarnes Damoiselles, Flamandes & Capucines, aussi bien que les moindres yeux de Bœuf sont peu considerables.

branle uni fait l'ornement des plus simples, ensuite sont celles qui ont un Chambranle avec des Moulures & une Corniche au dessus; puis celles qui ont un Chambranle avec des Consoles & un Fronton sans montans aux costez du Chambranle, comme ils'en voit derriere le vieux Louvre: & enfin les plus riches sont celles qui ont des Colonnes, des Frontons & des Balustrades, comme celles de Michel-Ange aux aiss du Capitole, & ce sont les plus magnifiques de cette sorte, qu'on employe au Portail d'une Eglise, comme celle de la Loge de la Benediction à S. Pierre de Rome, celles de S. André de la Valle, & celles du College Romain, & à Paris celles du Portail du Val-de-Grace. On peut aussi fort à propos introduire ces sortes de Fenestres dans la façade d'un Palais, dont la composition plus riche serve à distinguer le milieu, où il y a souvent un Salon au dessus du Vestibule, la Fenestre peut estre en cet endroit plus grande & cintrée, quoique les autres soient quarrées: Il faut aussi que la Porte au dessous soit enrichie à proportion, comme celle qui sert d'entrée principale au Palais de Monte-Cavallo, qui porte une grande Croisée à Balcon, d'où le Pape donne la benediction: Les Ornemens de ces sortes de Fenestres portent de fond & non pas en saillie, & par Encorbellement comme celles du second Estage du Palais Farnése dont les Colonnes portent à faux sur des Consoles. Les proportions du Chambranle, des Montans, Corniches, Frontons & Consoles sont presque semblables à celles des Portes. Il est à propos de messer alternativement les Frontons triangulaires & les cintrez, ainsi il faut que le nombre des Croisées soit impair dans les Façades des Edifices. Outre ces sortes de Fenestres qu'on peut rendre fort regulieres, il y en a d'autres que la situation fait sortir de la proportion ordinaire, comme celles qui sont composées d'une Arcade portée par des colonnes, dont l'Entablement retourne dans l'épaisseur du mur, de la distance qui est entre les colonnes isolées & les Pilastres contre l'épaisseur du mur, il se forme deux Fenestres qui accompagnent l'Arcade; on

en voit un exemple dans Palladio au Portique de la Basilique de Vicence: il y en a aussi une de cette maniere dans la Salle Royale du Vatican, & une autre dans l'Eglise des Theatins à Paris qui est autant ridicule que les autres sont belles.

Après avoir traité des ouvertures & des ornemens des Fenestres, il faut expliquer leurs fermetures qui se font ordinairement de bois : la meilleure pratique pour leur construction, est d'en rendre les parties legeres d'ouvrages pour conserver la lumière, en sorte qu'il y ait le moins de carreaux que faire se peut; que les Croisillons qui les separent soient fort estroits, ainsi que les Mesneaux montans & traversans, & que les Guichets soient beaucoup plus hauts que largés. Ces regles sont generales: Les particulieres dépendent de la grandeur du lieu, & de l'usage des estages. On fait à present plus de Chassis à verre que de Croisées à panneaux de verre, parce que ces Chassis se peuvent ouvrir par deux, quatre, ou six Ventaux qui portent leur battement, sans avoir de Mesneaux montans dans le Dormant, ce qui est desagreable à voir, sur tout dans un bel Estage. Il y a plusieurs sortes de feuillures pour empêcher le vent de passer, & l'on met une Gorge à la traverse d'embas, ou piece d'appuy pour jetter les eaux au dehors de la feüillure. Pour les Volets, il est à propos de les briser, s'ils ne peuvent pas tenir dans l'embrasure, les ornemens de sculpture qui doivent avoir peu de relief, sont pris dans l'épaisseur des Paneaux, ce qui ne se fait gueres qu'aux grands Edifices, parce qu'à present on les peint d'ornemens Grotesques en Camayeux ou en couleurs differentes, dont les plus riches sont à fonds d'or: le Parement des Volets est ce qui pose contre le Chassis & est veu lorsqu'il fait jour. Pour les compartimens & les divisions des Paneaux, des Guichets des Carreaux & des Volets, ils changent comme j'ay dit cy-dessus à proportion de l'ouverture de la Fenestre, ce qu'il seroit impossible d'expliquer en particulier sans un grand discours qui seroit inutile, puisque la pratique sur ce sujet est beaucoup plus sçavante que les regles.

Fenestre du Palais Sachetti.

Ovique cette Fenestre ne soit pas de Vignole, comme elle se trouve dans plusieurs Editions de son Livre, j'ay crû ne la

devoir pas supprimer.

Ette Fenestre est une de celles de l'Estage au Rez-dechaussée du Palais Sachetti dans la strada fulia à Rome. Elle est du dessein d'Antonio Sangallo, aussi ressemble-t'elle fort à celles du pareil Estage du Palais Farnése, qui a esté

commencé par ce même Architecte.

La composition de son Architecture est assez belle, mais d'une proportion pesante, le Chambranle ayant de largeur prés du cinquiéme de l'ouverture, quoy qu'il ne doive estre que du sixième: chaque Montant a environ le cinquième de cette ouverture, & est plus estroit que le Chambranle comme il le doit estre. La Corniche est un peu plus haute que la Frise, & l'une & l'autre avec le Linteau du Chambranle sont trop hauts, ayant plus des deux cinquièmes de la hauteur de la Baye, les Consoles sont parallelles & arrasées par les costéss pour celles d'embas, elles sont d'une hauteur excessive, ayant plus que la largeur de l'ouverture, elles sont aussi larges que le Chambranle: on peut voir par le Profil, la grande Saillie de l'appuy, dont la tablette est ornée de Moulures trop chetives & trop consuses.

J'ay changé les proportions de cette Fenestre en conservant la mesme composition; le Chambranle marqué B n'a que le sixième de l'ouverture, comme il doit avoir, l'Entablement est plus bas d'un huitième de la largeur de la Baye. Les Consoles qui portent l'appuy sont d'un plus beau Prosil, & moins haute, leurs costez ne sont pas parallelles, elles sont plus étroites que le Chambranle; & portent sur un Socle plus haut. L'Abajourest fermé en Platte-bande bombée. C'est à present l'usage d'essever de terre l'Estage au rez-de-chaussée pour le rendre plus sain & plus agréable, & pour prositer de l'Estage souterrain pour les necessitez de la maison. J'ay marqué dans la Baye les Compartimens de trois Volets pour trois Gui-

chets à carreaux de verre.





### Fenestre de Vignole.

CETTE Fenestre est du dessein de Vignole, quoy qu'on ne soit pas assuré du lieu où elle a esté executée.

L A Composition de cette Fenestre est plus simple & plus reguliere que la precedente; elle a beaucoup moins de hauteur, que le double de sa largeur, parce qu'elle peut avoir esté faite pour un Estage vouté au rez-de-chaussée. Son Chambranle (dont le profil est presque semblable à celuy de l'Archivolte Dorique) a un peu moins que le quart de la largeur de l'ouverture : l'Entablement est un peu fort, ayant en ses trois parties les deux cinquiémes de la hauteur de la Baye. Il faut observer au Profil que le Chambranle a trop de saillie, & qu'il cache une partie de la Frise. Or pour éviter cette Saillie, il faut qu'elle soit à plomb sur le filet qui couronne la grande Face, & que la petite soit d'alignement avec le nud du mur : les feuillures doivent estre d'équerre, afin qu'elles soient remplies par la menuiserie : ce qu'on neglige en Italie, ainsi qu'on le peut remarquer sur les Plans des Portes de Vignole & de Michel-Ange: l'appuy est trop simple, il est alegé dans l'embrasure. Les Consoles qui le portent sont moulées avec nervures & arrasées par les costez.

Mais afin de rendre cette Croisée d'une plus belle proportion, j'en ay changé les mesures, aussi bien que de celles de la precedente: J'ay reduit sa hauteur au double de sa largeur: l'Entablement en est moins pesant, n'ayant gueres plus de hauteur que la moitié de la largeur de la Baye: La Corniche est mieux prosilée, le Chambranle porte sur un arriere-corps au niveau de la Frise, l'appuy est orné de Moulures, & les Consoles sont beaucoup moins hautes & moins saillantes; la Baye est remplie de deux Guichets à carreaux de verre. J'ay dessiné le plan du Pié-droit d'une Croisée pour en faire conoistre le détail des parties, & les noms usitez par les

Ouvriers.



### Des Niches en general.

BIEN qu'il ne se trouve point de Niches dans le Livre d'Architecture de Vignole: Cependant puis que cet ornement contribue notablement à la decoration des Edifices, & que leurs proportions approchent de celles des Fenestres: j'ay creu qu'il seroit utile d'en parler.

OMME la regularité de l'Architecture vient de l'harmonie des belles proportions; aussi tire-t-elle sa richesse de l'excellente Sculpture, dont elle peut estre ornée: or le corps humain estant le plus parsait objet de la sculpture, on a tâché d'en placer la representation en plusieurs endroits des Edisces dans des rensoncemens pris dans les épaisseurs des murs appellez Niches. C'est ce que les Anciens avoient coûtume de faire dans leurs Temples, Basiliques, Palais, Bains, & autres Bastimens magnifiques, où ils mettoient les images de leurs Divinitez, & des grands Personnages: & c'est ce que nous pratiquons encore aujourd'huy dans nos

Palais & dans nos Eglises.

Il y a de deux sortes de Niches: sçavoir les Petites & les Grandes: & les unes & les autres ont des proportions & des ornemens differents, & sont simples ou riches conformément à la décoration du reste de l'Edistice. Les Petites Niches sont pour les Statuës en pied, nuës ou vêtuës & posées seules: & les Grandes pour les Groupes, ou Figures jointes ensemble par quelques-unes de leurs parties, ou pour des Colosses. Quant à leur forme, il y en a de cintrées par leur plan & par leur fermeture; & ce sont les plus ordinaires, dont la plus belle proportion est que leur hauteur ait le double & demi de leur largeur, & qu'elles soient creusées en demi cercle. Il y en a d'autres qui sont quarrées, & qui sont un rensoncement d'une certaine prosondeur dans le corps du mur, & sont sermées quarrément.



Les Proportions generales des Niches se prennent du caractere de l'Ordre qui décore l'Edifice, de celuy de la Statuë, & de sa situation. Du caractere de l'ordre, s'il est rustique ou delicat; de celuy de la Statuë, si elle est pesante ou svelte, nuë ou drapée; & de sa situation, si elle est au rez de chaussée, ou beaucoup plus élevée. Comme il est plus à propos de mettre la Statuë d'Hercule au rez de chaussée qu'ailleurs, & plûtost dans une composition Dorique que Corinthienne: aussi sa Niche ne doit avoir que deux largeurs, & un quart de hauteur; ainsi les figures les plus legeres se mettent avec les Ordres les plus delicats, & aux lieux les plus élevez; & par consequent les Niches y doivent estre les plus hautes. Mais il faut observer que plus les Niches sont élevées, plus les figures doivent estre basses; parce qu'au rez de chaussée les yeux de la figure doivent estre au niveau du dessus de l'Imposte, quoique Palladio ait mis le dessus de l'Imposte au nœud de la gorge, comme on le peur voir dans son livre aux Salles des Anciens à la maniere Corinthienne, & à l'Egyptienne, où les figures sont trop puissantes pour les Niches, quoique de belle proportion. C'est pourquoy les Niches élevées doivent avoir plus de hauteur; & selon Scamozzi deux fois & trois quarts de leur largeur, bien que la figure ne soit qu'à hauteur au dessus de l'imposte, ce qui change à la veue, faisant paroître toute la tête dans le cul-de-four de la Niche: aussi dans saint Pierre du Varican, entre les grands Pilastres Corinthiens du dedans, les secondes Niches sont plus hautes que les premieres d'une demi largeur, quoi qu'elles soient égales en largeur: & l'on peut remarquer à l'Arc de Janus à Rome, & dans la Cour du Louvre le mauvais effet des Niches du second & du troisième ordre, qui sont par trop petites. Mais il faut observer de ne point mettre de Niches entre les Pilastres ou Colonnes lorsqu'elles sont trop serrées, comme au Portail du Val de Grace. Il faut aussi prendre garde lorsqu'elles sont les unes sur les autres qu'il y doit rester entre deux l'espace au moins de

deux largeurs, parce qu'autrement elles sont trop proches, comme celles de l'Eglise de la Sorbonne. Quant au plan des Niches, le demi cercle est le plus parfait; parce que si elles sont plus profondes, comme celles de l'Eglise des Theatins, la figu. re n'est pas assez découverte; & si elles ne sont pas assez profondes, & que la figure avance en dehors sur quelque Culde-lampe, comme au principal Autel des Minimes, ou sur une Confole renversée, comme à l'Hostel de Ville de Paris, elles poitent à faux. Mais sur tout il faut éviter de mettre les Niches sur des encoignures, parce que cela destituë l'Angle de la solidiré qu'il doit avoir. Lorsqu'il y a des Bossages qui regnent dans une Façade, & qu'il s'y rencontre des Niches, comme celle marquée I. Il est plus à propos de terminer les Bossages à l'entour de la Niche, que de les faire regner par derriere la Statue, (si ce n'est à des Grotres), afin d'éviter la confusion de cette rusticité, avec la delicatesse de la Sculpture, & pour lors il faut entourer la Niche d'un Chambranle uni où puissent terminer les refends comme à la figure II. ou bien les terminer prés de l'arreste de la Niche de leur espaisseur, comme à la figure III. ou arrêter les refends contre le fond de la Niche, comme à la figure I V.



NICHES RUSTIQUES AVEC BOSSAGES & REFENDS

Les Niches quarrées sont les moins en usage, quoiqu'il s'en trouve à des Bastimens antiques, comme dans le Temple de la Paix, à l'Arc des Titus, & à quelques ouvrages modernes, ainsi que l'ont pratiqué Michel-Ange dans l'escalier du Capitole, Jacques de la Porte au Portail du Jesus à Rome, & Philibert de Lorme au Chasteau des Thuilleries. La proportion de ces Niches approche de celle des rondes. Celle de l'escalier du Capitole où est l'Uranie a de hauteur deux fois sa largeur, & le tiers de l'ouverture de profondeur. Mais je crois que l'usage de ces sortes de Niches dépend de l'Attitude de la figure, de laquelle si les parties sont saillantes, comme à l'Apollon de Belvedere, la Niche quarrée luy convient mieux que la ronde qui est bien remplie d'une figure, dont la contenance est modeste, comme celle de l'Uranie, de la Flore, & autres.

Lorsque dans une Façade les Fenestres sont assés éloignées pour avoir des Niches d'une grandeur proportionnée aux Fenestres, & qu'elles sont au mesme niveau que leurs appuis, on les peut décorer de même, & les placer dans un petit renfoncement de la grandeur des Croisées, comme celles du grand Portail du Louvre qui réunssent avec succés de cette maniere; mais lorsque l'espace qui est entre les Croisées n'est pas assés large pour donner aux Niches cette décoration, elles doivent estre plus petites & un peuplus élevées que l'appuy des Croisées, & d'une Architecture particuliere qui soit peu chargée de moulures & d'ornemens; parce que la Figure en fait la plus grande richesse: elle y doit toûjours estre élevée sur un plinthe, & quelque fois sur un petit Pied-d'estal en adoucissant comme D, qui a plus de grace qu'aucun autre, ainsi qu'on le peut remarquer aux deux Niches entre les Colonnes Ioniques de l'avant-corps du milieu du Château de Versailles du costé du Jardin.

Les grandes Niches pour mettre des Groupes ou des Figures Colossales, sont ordinairement au bas étage, elles sont

ouvertes jusqu'à l'aire du pavement, comme celles du Portique du Pantheon, celles du Portique de Farnése, du costé du Tibre, & celles de l'Orangerie de Versailles; aux Portiques du Pantheon & du Palais Farnése, elles ont le double de leur largeur. La hauteur du Piedestal dépend de la sigure dont on les remplit, parce que si c'est une sigure en pied, le Piedestal ou Socle doit estre moins haut que pour un Groupe. Ces sortes de Niches estant dans une saçade où il y a des Arcades, retiennent les mêmes Impestes & Archivoltes. On met au rang de ces grandes Niches celles qu'on nomme Tabernacles, comme les petits Autels du Pantheon, dont je parleray cy-aprés; mais entre les grandes Niches, celles dont Michel-Ange a décoré le dehors de l'Eglise de Saint Pierre sont des plus belles, elles ont esté

faites pour des Groupes de Figures.

Les Ornemens des Niches doivent estre proportionnez à leur grandeur, comme ceux des Portes & des Fenestres, elles peuvent estre ornées d'un Piedestal par bas de la largeur de leur ouverture d'une mediocre saillie en dehors, à moins que la figure n'avance beaucoup le pied en devant, on y peut tailler un bas relief, comme à la Niche B: rarement on y met un Cantalabre ou Chambranle simple sans Imposte, si elles sont cintrées: Et lors qu'on n'est pas assujetti à se servir de l'Imposte de quelque Arcade, dont on retranche les moulures, il faut prendre la Niche dans un renfoncement quarré avec un beau Chambranle des Montans, des Consoles, des Corniches & un Fronton qui ne soit ni brisé, ni trop chargé d'Ornemens dans son tympan, ni de Festons sur son Archivolte qui doit avoir environ un sixième de l'ouverture; alors l'Imposte terminera dans les côtez du renfoncement. Il n'est pas besoin de Clef saillante; ou du moins si l'on en met une, elle doit estre de peu de relief: il ne faut jamais mettre un masque à la Clef d'une Niche, mais plutost une Console de Sculpture, parce que le masque se trouvant au dessus de la tête de la Statuë, fait un mauvais effet. On y retranche souvent l'Imposte & l'Archivolte, comme à la Niche A. On peut avec beaucoup de grace placer une Coquille dans le Cul-de-sour des Niches, pour peu qu'elles soient enrichies à proportion, ce qui est pratiqué en beaucoup d'endroits. Il y a encore des Niches dont les jambages sont ornez de deux Pilastres, avec une petite corniche architravée pour imposte: Mais ces Pilastres ne peuvent estre que chetifs, & cette maniere est mesquine. Enfin s'il y a qu'elle termine quelque superbe Gallerie ou Portique, & qu'elle est seule dans une façade, comme la Niche B.

Outre ces sortes de Niches dont je viens de parler, il y en a encore d'une autre composition ausquelles on peut aussi donner ce nom, à cause de leur figure, comme les Arcades rensoncées en ligne circulaire, ainsi que celles du bout de l'Eglise de saint Pierre où sont les Tombeaux des Papes Paul III. & Urbain VIII. les six des petits Autels de la Croisée, & les quatre qui sont sous les Piliers du Dôme ou sont quatre Statues colossales en pied.

On fait encore de petites Niches ou rensoncemens, ovales, ronds ou quarrez, pour placer des Bustes, comme H&I, afin de les mettre plus à couvert, ainsi qu'à l'Hostel de la Vrilliere & au Palais Royal, & il ne faut pas que le Buste y soit tellement caché qu'il ne soit point veu de profil; c'est pourquoy il porte en partie sur une Console. Ces sortes de rensoncemens se peuvent faire plus à propos entre les Archivoltes des Arcades que dans des Tremeaux & autres Jambages.

Les Coquilles ou culs-de-four des Niches se voutent de diverses manieres selon leur grandeur, & selon ce que peuvent porter les pierres; les petites sont sermées d'une piece, mais les grandes se voîtent en trompe par claveaux, comme elles le sont ordinairement; ce qui se voit à la Figure E; ou en tas de charge, lorsque les assisses regnent de niveau, & qu'elles sont sermées par une clef qui fait le messme esset du coussinet,

comme à l'Orangerie de Versailles, ainsi qu'à la Figure G. Quoy que la quantité des Statuës augmente notablement la decoration d'un Edifice, toutefois le trop de Niches dans une Façade (comme à celle de l'Hôtel de Ville) est défectueux. c'est pourquoy on peut fort à propos dans les Cours & dans les Jardins mettre des Figures sur des Piedestaux hors d'œuyre devant les plus larges tremeaux à costé des Portes ou entre les Colonnes sans renfoncement dans le mur, & il faut alors que ces Figures soient bien terminées de tous costez. Quant aux Groupes de Figures, comme leur Plan a plus d'étenduë. & que toutes les veuës en sont ordinairement riches, comme celuy d'Alexandre Farnése dans le Salon de ce Palais, ceux du ravissement de Proserpine dans la Vigne Ludovisi. & d'Apollon & Daphné, dans celle de Borghese, ainsi que celuy de la Renomée du Roy à Versailles, il est mieux de mettre ces Groupes sur des Piedestaux isolez que dans

Il faut encore remarquer aux Niches que celles qui sont élevées de terre sont situées les plus à propos. Que le mur doit estre suffisamment épais pour n'en pas alterer la solidité, & que quelques belles qu'elles soient elles sont toûjours un mauvais esset sans une Statuë. Qu'il y a des endroits où elles sont mal placées, comme dans le berceau d'une voute d'Eglise ainsi qu'à la Sorbonne, parce les figures n'y peuvent pas estre à plomb, & aussi qu'il est ridicule de mettre une Niche entre les Corniches rampantes d'un Fronton brisé.

des Niches; & au contraire celuy de Persée & d'Andromede dans le mesme Jardin pouroit estre placé dans une grande Niche, parce que la veuë de derrière ne represente qu'un

Rocher aride.

#### Niches en Retables d'Autels.

Arant consideré l'usage que nous pouvons faire des Niches pour servir de Retables d'Autels, dont celles du Pantheon à Rome ont fait naître l'idée, j'en donne deux différentes de cette sorte.

Ly a dans le Pantheon huit grandes Niches quarrées appellées Ta bernacles où estoient des Idoles; leur rensoncement tombe jusqu'à terrerelles ont trop de hauteur le double & deux tiers de leur largeur, & de prosondeur le tiers de cette largeur. Ces sortes de Niches avec un Predeital de la hauteur de ceux des Colonnes sont propre pour recevoir quelque noble figure assis, comme le Moïse de Michel-Ange qui est au tombeau de Jules second à Saint Pierre in Vincoli, ou un Groupe comme celuy du Laocoon de B lvedere, ou comme un autre de deux figures appellé vulgairement la Paix des Grecs. Il y a aussi de ces sortes de Niches dans les Bains de Paul Æmile à Rome dont la proportion est au contraire trop basse. Le Cavalier Boromini en a fait de cette maniere qui sont un esset surprenant dans la Nes de l'Eglise de saint Jean de Latran que le Pape Innocent X. a fait restaurer. Leur plan est ovale, elles sont ornées de colonnes de marbre verd antique: dans l'Entablement il y a une couronne antique, mais les Prosils en sont aussi irreguliers & imaginaires que

la composition en est ingenieuse.

A l'imitation de ces fortes de Tabernacles, les proportions de ceux que je donne en Retables d'Autels sont, qu'aprés 15. pouces de hauteur pour trois degrez, il y a trois pieds & un quart de hauteur pour la Table d'Autel qui peut avoir huit pieds de longueur, & un pied pour deux gradins; au Corinthien le piedestal est aussi haut que les gradins, & à l'Ionique les gradins terminent dans un socle audessus du piedettal, fondé sur l'eremple de l'Ordre de l'Arc de Titus & de plusieurs Retables à Rome, où cette licence a passé en usage, les deux Niches sont aussi larges l'une que l'autre, leur plan dépend de la disposition du Groupe & peut suffire d'un demi ovale. Pour la ronde, on y peut mettre divers sujets, comme un Batême de saint Jean, &c. & les colonnes peuvent estre isolées ou attachées au mur, au lieu desquelles on peut mettre des pilastres selon la commodité du lieu; & des Tableaux à la place des renfoncemens. J'ay choisi deux Ordres qui leur peuuent convenir; ces deux Retables qui n'ont dans leur composition tien d'extraordinaire que la regularité de l'Architecture peuvent estre enrichis d'ornemens convenables au sujet. Et pour contraster on doit mettre à la Niche quarrée un Fronton cintré, & à celle qui est ronde un Fronton triangulaire.

# pl. 53. EN RETABLES D'AUTELS. 155



NICHES EN RETABLES D'AUTELS.

### Niche du Salon de Clagni.

COMME les Niches servent non seulement à décorer les dehors des Edifices, mais encore à en enrichir les dedans & particul erement dans les Vestibules, Salons & Galleries, j'ay rapporté cette Niche pour servir d'exemple, & pour faire connoître l'effet de ses proportions particulieres.

E Château de Clagny auprés de Versailles peut passer L pour une des plus accomplies & des plus regulieres Mussons Royales, à cause de la décoration du dehors accommodée aux usages du dedans. Monsieur Mansart qui l'a faite a donné en certe occasion des preuves de l'excellence de son genie : cette Niche avec la pareille vis-à vis est sous le Dome dans le grand Salon du milieu, qui sert de Vestibule pour separer deux grands Appartemens, & de passage pour aller au Jardin. Il est décoré par dedans de Pilastres Corinthiens de deux pieds de diamettre, & d'un Ordre Attique au d'ssus, & éclairé par douze Fenestres, six sur la Cour, & autant sur le Jardin: La proportion de cette Niche est de deux fois sa largeur, & environ d'un tiers de hauteur, sur un demi-cercle de profondeur; elle est élevée à p és de cinq pieds de terre. L'Archivolte a de largeur la sixième partie de l'ouverture qui détermine la largeur du Piedestal, & l'Imposte aussi haure que l'Archivolte regne dans le fond de la Niche. Il n'y a point encore de Statuë de dans, & je me suis servi de celle de la Flore du Palais Farnése pour la remplir, la supposant reduite à cette mesure, parce qu'elle paroist y convenir fort à propos, & que la Niche n'ayant pas de hauteur deux fois & demi de sa largeur, la grande draperie de cette Figure convient fort à propos à cette proportion.



V iij

Des Cheminées en general.

ATANT trouvé qu'un dessein de Cheminée dans Vignole, comme j'ay crû que cela ne si sfisoit pas pour donner une parfaite intelligence de cette partie si necessaire, j'en traite en general & en particulier, pour suivre la maniere dont j'ay expliqué cy-devant les autres parties les plus considerables de l'Edifice.

A differente temperature de l'air contribuë à l'usage Laplus ou moins frequent des Cheminées dans les Edifices; le peu d'exemples qui nous en restent des anciens, & l'obscurité des preceptes de Vitruve sur ce sujet font juger que l'usage des Estuves dont ils avoient des Appartemens entiers échauffez par des Poesses, leur faisoit negliger cette partie du Bastiment que la necessité en nostre climat nous a contraint de rendre un des principaux ornemens de nos habirations. Scammozzi donne trois sortes de Cheminées, mais leurs proportions sont bien differentes de celles qu'une pratique consommée a rendu parfaites chez nous, parceque tous les Ornemens du celles qu'il nomme à Pavillon, qui estoient fort à la mode de son temps, sont de grande dépense, chargent beaucoup les planchers, & diminuent notablement par leur saillie la capacité du lieu où elles servent: ainsi sans s'arrester à sa doctrine sur ce sujer, nous distinguerons trois sortes de Cheminées; des grandes pour les Cuisines, les Galleries, les Salles, & Salons : des moyennes pour les Anti-chambres, les Chambres & les grands Cabinets: & des petites pour les petits Cabinets & les Garderobes.

Pour les grandes, celles des Cuisines n'ont besoin d'aucun ornement; leur Manteau se fait en hotte ou figure piramidale, élevé environ à six pieds de l'aire du pavé; leur Atre est haut de six pouces: & leur Contrecœur doit estre de briques, pour resister à la grande chaleur. On met ordinaire-



ment le potager à costé, sous le manteau qui occupe souvent la longueur du mur, contre lequel il est adossé dans les grands Edifices; la Platte-bande est fermée de pierres, & plus élevée que le Manteau qui est de bois dans les mediocres. Celles des Salles, Salons & Galleries sont les plus magnifiques, elles peuvent avoit six à sept pieds d'ouverture entre leurs jumbages, & quatre à cinq pieds depuis le dessous de leur Platte-bande, & deux à deux pieds & demi de profondeur d'Atre. La Corniche de la gorge en doit estre fort élevée, & hors de la portée de la main. La corniche du Couronnement du manteau doit être la même que celle qui regne au pourtour du Plafond de la Salle, & il faut observer si ce Plafond est cintré avec des courbes, qu'elle doit avoir peu de faillie, & cette Corniche ne peut pas être rerournée au droit de la Cheminée, parce que le Tuyau qui paroîtroit dans la partie cintrée feroit un mauvais effet : lorsque la Salle est longue en maniere de Gallerie, comme celle de l'Hostel de Ville de Paris, on peut mettre une Cheminée à chaque bout. Pour les Moyennes, elles ne different des Grandes que dans les proportions qui diminüent selon que le lieu, est moins grand.

Dans les grands Bastimens les Tuyaux sont pris dans l'épaisseur des murs, qui doivent avoir plus de deux pieds & demi; ce qui ne se peut faire solidement dans les mediocres où il n'y a d'épasseur que deux largeurs de brique, & le passage du Tuyau de la largeur d'un pied; en sorte que les murs de resend qui doivent entretenir ceux de Face sont fort afsoiblis. Autresois les Cheminées dans les Bastimens particuliers étoient adossées les unes devant les autres, mais comme elles chargeoient les Planchers, & avançoient trop dans les Chambres on a corrigé ce desaut, en les rangeant le long du mur, & en devoyant les Tuyaux, comme on le peut voir dans la figure où le plan est celuy au niveau de l'Entablement O. & par consequent de l'Etage en Galetas, & le cinquiéme compris celuy du rez de chaussee, les Tuyaux

B. C. des chambres, & ceux E. G. des Cabinets sont devoyez, & les autres montent tout droit. Pour les Tuyaux de l'étage en galetas dont les Enchevestrures aa, portent les atres ils sont doublez sur les autres, ainsi que les Tuyaux H. & G. Or comme le devoyement est désagreable à voir dans une chambre, on peut pratiquer des armoires dans les vuides K. qui rendent la chambre reguliere; & la Cheminée n'a de Saillie qu'un petit corps d'un ou de deux pouces qui peut estre couronné sous le larmier sans ressaut dans la corniche de la chambre. On peut aussi laisser les vuides I. pour soulager le Tuyau. Quant à la constiuction, il faut éviter que les bois, comme les poutres & les solives d'Enchevestrure b. qui passent auprés ou entre les Tuyaux soient apparens; car ils doivent ecre recouverts de plastre de 4. à 5. pouces avec des chevilles de fer, estant les Atres, portez sur des barres de fir d. de crainte des accidens du feu. Les Tuyaux peuvent avoir 3. ou 4. pieds de longueur sur 10. 12. à 15. pouces de largeur : les solives d'Enchevestrure b. ne peuvent porter que dans la moitié du mur metoyen, & les autres solives dans des chevestres C. ou sur des sablieres. Les Tuyaux & les languettes e. doivent avoir 3. ponces d'épaisseur & estre de plastre pur, & les languettes de pierre ou de bricques de quatre pouces dans les grands bastimens.

Quant à la situation des Cheminées, il se faut donner de garde de les adosser contre le mur de face entre les Fenestres, parce qu'elles chargent le mur, & que leur souche paroist trop hors du comble, elles doivent autant qu'il est possible se presenter en entrant, mais rarement devant une Porte, parce qu'il doit y avoir une Fenestre ou une Porte. Il est plus à propos que la Cheminée soit contre le mur de refend de la Salle, que dans le sond des appartemens, & devant les Croisées, & qu'elle occupe le milieu du mur, ainsi que dans un cabinet; Mais dans une grande Chambre elle doit occuper le milieu du mur depuis le pied du lit jusques au der-

riere du mur de face. La grandeur des moiennes Cheminées est environ de 4. pieds de largeur sur trois pieds de hauteur, & de 18. à 20. pouces de profondeur. La hauteur de la corniche doit être élevée de six pieds, afin qu'on ne puisse pas renverser les vases dont elle peut être ornée. Le chambranle d'une grande Cheminée peut avoir : de la largeur de l'ouverture, & les petites - & le foyer aussi long que le Chambranle sur 15. à 18. pouces de large. Les Gorges se font de differens profils : celles en adoucissement sont les plus ordinaires, on les fait aussi en frise à plomb, & alors il reste une tablette sur le chambranle. La corniche de la gorge ne doit pas avoir plus de faillie que de hauteur. Lors que le plancher est fort élevé, & que l'espace qui reste depuis la corniche de la gorge jusques sous celle qui couronne le manteau est trop haut & étroit, n'étant que de la largeur du Tuyau, il faut mettre au dessous du quadre quelque bas-relief en longueur qui luy serve de soubassement. La largeur des petites Cheminées est au dessous de 4. pieds jusques à 2. & quelque fois dans cette largeur de 4. pieds on n'en donne que deux de largeur d'Atre pour un petit Cabinet, & dans les espaces des Niches qui restent dans les costés, on met les ustanciles de la Cheminée; leur platte bande est ordinairement cintrée, ainsi que leur plan dans les encognures de l'Atre, ou à pans, avec trois plaques de fer fondu, afin que la chaleur étant ressertée, se porte avec plus d'effet au dehors. On nomme ces sortes de Cheminées à l'Angloise La maniere la plus ordinaire est de faire les Cheminées quarrées avec un Contrecœur de fer fondu qui est de peu de depense & de grande utilité, tant pour la reflection de la chaleur que pour la conservation du mur. Ces Contrecœurs sont ornez de Sculpture en bas-relief, & comme il y en a où l'année courante marquée, on s'en sert aussi pour marquer le temps que le Bâtiment a esté construit. Lors que le Bâtiment est considerable, on en fait fondre exprés avec

les armes ou les chifres du maistre de la maison. Il y en a depuis 2. pieds de large jusques à 4. qui suffissent pour une Cheminée de six pieds d'ouverture. Pour l'usage des Poësles, il est à present assés commun, & on les met dans les Cheminées: les meilleurs sont de ser fondu, par ce qu'ils consomment moins de bois. Pour ce qui regarde les ornemens des manteaux de Cheminées, j'en parleray

dans l'explication des planches suivantes.

Puisque les Cheminées sont absolument necessaires, & qu'elles decorent le dedans, il faut aussi que leurs souches ne causent aucune diformité au dehors. Celles qui sont sur le courant du comble & isolées doivent être les plus égales en grosseur, & le plus de symetrie que faire se peur, & toutes de pareille hauteur, 3. pieds au dessus du faiste dont elles doivent être le plus proche qu'il est possible, & si le comble est brisé elles doivent passer dans le faux comble, & si elles sont le long des murs metoyens, il faut les ranger sur leur longueur & toutes ensemble, quand même le Corps de logis seroit double, comme dans la figure: leur fermeture doit être d'environ 4. à 6. pouces de jour pour l'échapée de la fumée sur la longueur proportionnée à celle du Tuyau, avec un petit adoucissement au dessus. Quand elles sont trop hautes, parce qu'on y est contraint par les Bâtimens voisins, on les doit retenir avec des barres de fer. Les Languettes ainsi que les Tuyaux se font de pierre ou de brique dans les grands Bâtimens, & de plastre pour les maisons particulieres, & les uns & les autres sont entretenus de fentons de fer. Les souches n'ont besoin d'autre ornement que de quelques tables avec plinthe & larmier, & rarement avec de la Sculpture, comme celles du Louvre, où la confusion des ornemens empesche qu'on n'en puisse distinguer le travail.

### Cheminée du Palais Farnése.

ETTE Cheminée est dans la Chambre où couchoit l'Illustrissime & Reverendissime Cardinal Ranuce Farnése du titre de S. Ange, & où couche à present Monsieur le Duc d'Estrées Ambassadeur de France qui occupe ce Palais. Elle est faite de Marbres de diverses couleurs.

E Portique ou Galerie du premier Estage du Palais Farnése ne regne que dans trois costez. Le quatriéme à main droite en entrant du costé de la Place est occupé par un petit Appartement de trois ou quatre pieces. Cette Cheminée est dans la plus grande Chambre qui a deux Croisées de cinq d'une des faces de la Cour, dont la Voute est peinte par Hannibal Carrache, qui y a representé les travaux d'Hercules. Cette Cheminée est prise dans l'epaisseur du mur de refend, qui separe ce petit appartement d'avec le grand. Sa largeur peut avoir un peu plus de quatre pieds. La hauteur a les cinq sixièmes de l'ouverture, & le Chambranle un sixième. La Frise & la Corniche sont d'égale hauteur, cette Cheminée est travaillée avec beaucoup de propreté, de marbres precieux & rares, & le Feston est fair de pierres de couleurs naturelles des fruits qu'il represente. Il n'y a point de Buste, mais seulement une petite Niche sans figure. Cette Cheminée peut convenir à une petite Chambre sans tuyau apparent, & peut être executée de bois peint en marbres de diverses couleurs, mais le Chambranle doit estre de marbre autant qu'il se peut.

N'ayant trouvé que cette Cheminée dans Vignole, j'ay dessiné de mon invention les autres qui suivent, tant pour rendre plus intelligibles les discours qui en traittent, que parce

qu'elles sont plus selon l'usage d'apresent.



Grandes Cheminees pour Salles & Galleries.

PUIS QUE les Cheminées contribuënt à la decoration des Appartemens, il est facile de connoître par les figures suivantes, que les ornemens dont on les enrichit leur doivent être aussi convenables que leur grandeur doit estre proportionnée aux lieux où elles servent.

Es deux Cheminées sont de celles qu'on peut appeller Grandes estant pour une Salle, Salon ou Gallerie de 20. pieds sous solives: la plus grande a 7. pieds de l'argeur d'Atre, sur 4. de hauteur, & la moindre six pieds sur trois pieds neuf pouces: les Entablemens qui les couronners sont les mêmes que ceux des Salles, & ils ont de hau teur deux pieds qui est la dixiéme partie, qui ne peut être moindre, mais plûtost plus haute selon la grandeur du plan de la piece. Le manteau de la glus grande peut être en saillie de l'épaisseur de son Tuyau, ainsi la corniche touchera le plasond : mais la corniche de la moindre, si on remarque son profil couronné par une moulure ronde pent recevoir un cintre, dont les courbes ne doivent pas répondre au nud du mur, mais porter à faux d'un tiers ou d'un quart de la portée de la Corniche, afin que la saillie cache moins de la partie cintrée d'environ trois à quatre pieds du dessus de la corniche au Plafond: ainsi la piece aura vingt-trois à vingt-quatre pieds sous solives. Le Chambranle est à chacune de ces Cheminées la septiéme partie de leur ouverture : la Corniche de la gorge est élevée de huit pieds : celle de la plus grande est en Frise avec une Corniche cintrée sur un bas relief rond; au dessus est une plinthe portée sur des consoles, sur laquelle pose un quadre à crossettes, & la Sculpture porte sur un petit socle : la gorge de l'autre est en adoucissement avec une table pour un bas relief, le quadre est ovale, qu'on peut remplir d'un tableau. Les Entablemens ont des consoles & leur Sculpture comme celle des Aigles, masques & festons, doit avoir beaucoup de relief à cause de la capacité du lieu. Les Chambranles des Cheminées aussi riches que celle-cy doivent être de marbre, & le reste de la gorge de mesme matiere, ou de menuiserie peinte de marbres de diverses couleurs, & toute la Sculpture dorée ou façon de bronze. J'ay fait les profils des Corniches & gorges par morceaux du double de l'Eschelle des manteaux pour en marquer plus distinctement les parties.



Moyennes Cheminées pour les Chambres.

Comme il arrive souvent que dans les reparations des vieilles maisons il faut faire de neuf des Cheminées, & qu'on ne peut y changer les poutres, la Cheminée B de cette figure fait voir le moyen de remedier à la difformité qu'apporte cette sujetion.

Les Chambres des plus belles maisons particulieres n'ont gueres plus de 12. à 13. pieds d'élevation de plancher, la plus grande de ces deux Chemiaées qui a quatre pieds & demy d'ouverture peut servir dans une Chambre dont le plafond est cintré de deux pieds; desorte qu'il y auroit 15 pieds sous solives, la Corniche de la gorge est élevée pres de 6. pieds, & le Profil de cette gorge est en doucine, ou cloche qui va terminer pardevant dans un avant-corps. Pour l'autre Cheminée, elle n'a que 4. pieds d'ouverture. La Corniche de la gorge est élevée de 5. pieds & demy son Profil est en balustre, le manteau est couronné par un Fronton cintré, la Corniche de la Chambre en renfoncement entre les poutres, peut estre comme un architiave, & retournée derriere le Fronton du manteau, ou comme le plus riche Profil, mais il faut charger les poutres de plastre le moins qu'on le peut; puisque ce n'est plus gueres l'usage de laisser les bois apparens : les lambris aux costez de ces Cheminées sont de deux differentes hauteurs d'appui. Il faut remarquer que les Profils des Chambranles, tant de ces Cheminées que des autres, sont de riches & fortes moulures qui se doivent faire tout du moins de bois, ou plutoft de marbre, pour peu que le logement soit considerable, & toute la gorge de la Corniche de menuilerie, & rarement de plastre, si ce n'est pour des Cheminées comunes, le reste du manteau de mesme que la corniche de la Chambre se peut saire de plastre. Pour les ornemens dont la pluspart font moulez; ils sont à bon marché; mais ils doivent convenir à l'Architecture, & surtout il faut éviter de mettre de la Sculpture de grand relref dans de petites pieces, comme on le pratique mal à propos tous les fours; & on doit orner principalement les grandes parties, comme les Gorges & Frises; mais jamais les Chambraules. On peut peindre les manteaux de Cheminée de quelque couleur, & ne laisser que les basreliefs blancs dans les moindres appartemens, parce que les couleurs s'accordent fort bien avec les meubles.



Petites Cheminées pour les Cabinets.

Les Chambres médiocres étant plus habitées que les grandes, on a recherché de leur donner autant de commoditez que les grandes ont de magnificence.

Es quatre Cheminées ne peuvent pas servir aux grands Cabinets. qui conservent la même hauteur de plancher que les principales piéces d'un Appartement; mais elles sont destinées pour les petits Cabinets, les Entresolles, & les Garderobes. Ces petites pieces sont ordinairement lambrissées de bois pour les rendre plus chaudes, parce qu'elles sont plus frequentées en Hyver qu'en Esté. Les Corniches se sont plustoit de marbre que de bois, les compartimens des Lambris de ces quatre Cabinets sont de diverses sortes: les deux plus grands ont dix pieds sous tolive: la Cheminée du Cabinet marquée A. a trois pieds & demi d'ouverture & est cintrée dans sa fermeture, le pouvant être aussi dans son plan vers les coins de l'atre. Le premier lambris est à hauteur d'appuy de deux pieds neuf pouces de haut : celuy de dessus est à cinq pieds qui est la hauteur de la Corniche de la gorge avec paneaux pour des ornemens: & celuy de dessus est avec pilastres & quadres pour des tableanx raportez ou peints sur le lieu. Le Lambris de la piece marquée B. est à placart feint ou vray, & de symmétrie avec un autre placart à côté, la Cheminée étant au milieu Les deux autres Cabinets ont 9. pieds sous solive; le lambris de celuy marqué C est à placart avec 15 glaces d'environ un pied de haut sur dix pouces de large. La Cheminée est cintrée en anse de panier. La Cheminée du Cabinet D. est à l'Angloise, n'ayant que deux pieds & demi de largeur, avec deux petites niches aux costez pour mettre les ustenciles, dont on attise le seu, on plan est à trois pans avec trois plaques de fer fondu. Cette piece n'est boisée qu'à hauteur de la Corniche de la gorge, ou ne le peut être que jusques à la tablette sur le Chambranle : les Corniches architravées de ces 4. Cabinets ont la dixième partie de la hauteur du plancher qui est en platond, & quelquefois cintré pour être à pareille hauteur que les pieces d'un médiocre Apparten ent. Pour les Entresolles qui ne passent pas souvent 6 à 7 pieds de hauteur, leurs cheminées n'ont que la Gorge & la Corniche, & quelquefois que le Chambranle arrasé avec le lambiis, lors qu'elles sont prises dans l'épaisseur des murs, ou à coité des Tuyaux dévoyez-



Y ij

De la Distribution des Plans & de la Decoration des Façades.

Comme il est difficile de juger de la proportion relative que les parties d'un Edifice doivent avoir entr'elles sans en voir quelque composition entiere, aprés avoir traité cy-dessus separément de ses parties, on peut facilement connoître par le dessein de la Maison qui suit, combien leur veritable situation fait valoir la beauté des proportions & des ornemens qui leur conviennent.

Les Regles particulieres de l'Architecture estant d'une si grande estenduë, qu'il s'en trouve toûjours de nouvelles selon les nouveaux sujets que l'on traite, afin de pouvoir dire quelque chose de celles qui sont generales, je me suis restraint dans deux termes, qui sont la Distribution des Plans & la Decoration des Façades, qui comprennent tout ce que l'on peut dire sur cette matiere; & pour y parvenir je me suis proposé pour exemple un grand Corps d'hô? tel de mon invention, où j'ay tâché de renfermer beaucoup de parties sans confusion. Ce Bâtiment est moindre qu'un Palais que la grandeur de ce volume ne m'a pas permis de pouvoir faire, & il est aussi plus considerable que la maison d'un particulier dont on ne pourroit tirer que peu de preceptes. J'ay choisi plûtost un Edifice propre pour l'habitation, qu'un autre, parce que le besoin qu'on a de ceux de cette espece, en rend utile la composition, & je l'ay fait de mon invention, afin d'avoir la liberté de le tourner d'une maniere où les commoditez les plus en usage se pussent

Je ne doute pas qu'on ne s'apperçoive d'abord que dans cette disposition j'ay preseré la Symmetrie & la magnisicence à une distribution plus ménagée, comme par exemple,

s'il y avoit sur la même estenduë de place une Basse cour separée pour les Ecuries & Remises, où si le bâtiment n'estoit point doublé, n'ayant que deux estages quarrez sans les Offices & le Galetas, ou enfin s'il n'y avoit qu'une Aisle ce seroit toute une autre disposition: mais j'ay crû que dans ce Dessin je devois proposer un exemple où la beauté de l'Architecture l'emportait sur l'œconomie d'un pere de famille qui distribue plûtost sa place suivant les usages qui luy conviennent que selon les regles de la belle Decoration. Outre que cette maison tient beaucoup du Palais par le dehors; les Appartemens & leurs degagemens s'y trouvent assez heureusement tournez, & les piéces n'en sont point si grandes qu'elles consomment la place, ni si petites qu'elles ne soient proportionnées à la masse exterieure de l'Edifice, ainsi l'acquisition de quelque place à costé pour une Basse-cour rendroit cette Maison un Hôtel accomply. C'est pourquoy sans s'arrester aux disserentes distributions qu'on pourroit faire sur cette place : comme de laisser le grand Corps-de-logis simple, de doubler une des aisses, & de tant d'autres façons. J'ay crû que cellecy seroit plus avantageuse pour instruire en termes generaux des preceptes, qui deviennent infinis par des regles particulieres.

Or pour revenir à la description de cet Edifice : il est supposé sur une place de vingt-deux toises & demie de largeur, sur environ soixante & quinze toises de longueur, dont le Bâtiment en occupe vingt-cinq, à l'encognure d'une rue d'un costé & d'un mur mitoyen de l'autre : il consiste en un petit Corps de logis sur le devant, communiqué par deux aisles à un grand Corps-de-logis double qui renserme une Cour de qatorze toises & demie de largeur sur quinze toises de prosondeur, sans y comprendre les Avant-corps tant de l'un de la Façade du sond, que la saillie des

plus hautes Aîles.

The state of the s

## Plan des Offices.

L'Etage sou-terrain ou celuy des Offices n'a que 10. Lpieds & demi sous clef, auquel on en peut donner 12. au cas que le terrain ne soit point trop humide : il est distribué en deux suites de pieces necessaires, de sorte qu'il y a deux Cuisines & toutes leurs dépendances avec des Caves suffisamment. La descente aux Offices marquée M. sert pour les pieces P. qui sont plus grandes que celles de la descente N. pour les pieces Q. & pour le plus petit logement. Les marches de ces descentes ont 6. pouces de hauteur sur 12. à 13. pouces de giron. On entre à la Cuifine P. 1. par dessous la rampe ponctuée, cette Cuisine a sa cheminée en hotte marquée P. 10. un four & un potager, le Garde-manger P. 2. est plus petit, comme il doit étre, que la dépense P. 3. dégagée par un Corridor. Le passage P. dégage la Cuisine, l'Office, la Salle du commun, & la plus grande Cave qui pourroit servir de Serre à des fleurs pendant l'Hyver. La Salle du commun est fort éclairée étant dans l'encogneure. La descente aux Offices marquée N. conduit à toutes les pieces marquées Q. La Salle du commun marquée Q est dégagée de la Cuisine comme elle doit être. Le Garde manger Q. 5. est fermé par une cloison à barreaux éclairée par le passage Q 4. avec le Bucher Q. 10. à costé. La Cuisine Q. 6. a sa cheminée en hotte Q. 9. dont le manteau peut étre fermé en platte-bande de pierre plûtôt qu'avec un poitrail, elle a four & potager. La Dépense Q. 7. est dégagée de l'Office Q. 8. par l'Escalier O. Il y a trois Fosses d'aisances, deux sous les descentes M. & N. & la fosse P. 11. est fort éloignée du puits, où il faut remarquer que les puits doivent toûjours être éloignés des fosses d'aisances de trois toises au moins. Les Abajours qui éclairent les pieces de cet Etage ont 4. pieds de large sur 2. pieds & demi de haut bombez dans leur fermeture, & doivent être en glacis depuis leurs appuis jusques à 4. pieds de l'aire du bas, tous ces



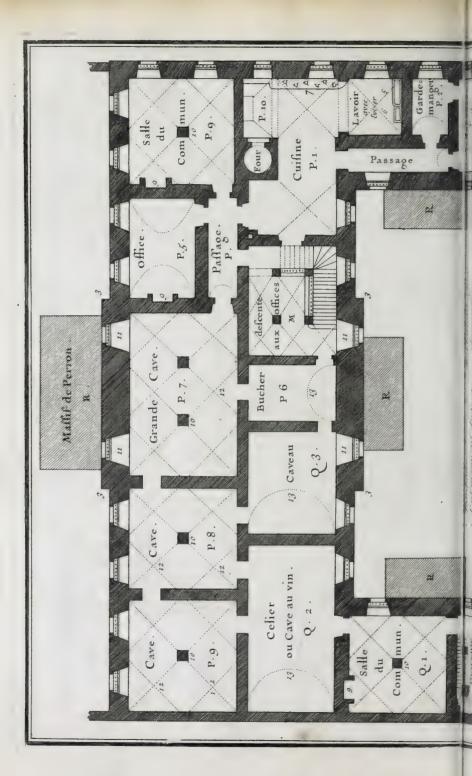

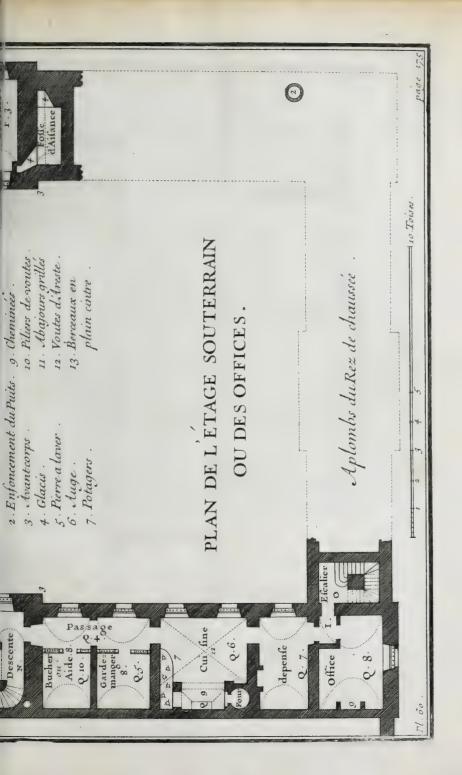

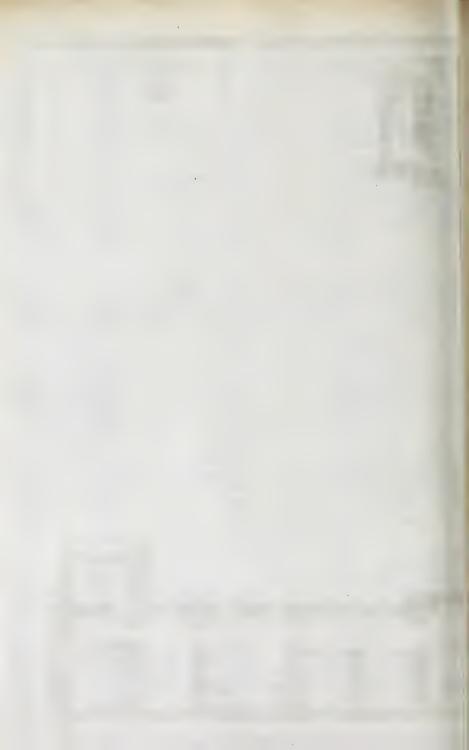

lieux, excepté les buchers & caves doivent être pavés de petit pavé de grais avec mortier de chaux & ciment, & l'on peut paver de pierre les Offices & Salles du commun pour plus grande propreté. Il faut faire des pierrées pour conduire les eaux des Cuisines dans les terres, ou mener ces pierrées jusques au Cloaque public ou à la riviere si elle n'est pas éloignée. Cet Etage sousterrain est vouté de trois especes de voutes, les pieces marquées P. I. P. 4. P. 7. P. 8. P. 9. & Q. I. Q. 6. ainsi que la descente M. sont voutées en voutes d'arrestes, & les pieces P. s. Q. s. Q. 7. Q. 8. & Q. 10. avec la descente N. sont voutées en berceau avec Lunettes, & les autres avec les passages sont voutées en berceau en plein cintre. La lettre R. marque les massifs de la fondation des perrons, qui doivent toujours être fondez de 4 à 5. pieds au dessous de la premiere marche. Quant aux fondations de tout le bâtiment, la profondeur dépend de la situation; il suffit de dire que la fouille en doit être faite jusques sur le bon & vif fond: & il faut de faire les tranchées de la largeur seulement des murs, qui doivent avoir 4. pouces d'empatement au delà de la premiere assise de pierre dure, qui doit être enterrée de 6. pouces au moins. Le Puits doit être fondé sur un bon rouet de bois de chesne bien assemblé. Il faut observer si la Fosse d'Aysance ne peut pas estre éloignée du Puits à cause du peu de place qu'en ce cas outre le mur du Bastiment contre lequel la Fosse est adossée, il faut faire un Contre-mur de moilon avec mortier de chaux & ciment de dix huit pouces d'espaisseur & le pave du fonds de la Fosse doit estre en glacis depuis ce contre-mur.

# Plan du Rez de-Chaussée.

L'ion de toute la Place, & qui regle les autres Plans, tant du dessous que du dessus: il doit toûjours étre élevé de terre, autant pour tirer les apppartemens de l'humidité, & pour empêcher qu'on ne puisse regarder du dehors au dedans, que pour faciliter la lumiere aux Abajours de l'Etage souterrain. L'aire de cet Etage est élevé de trois pieds & demi de terre par sept degrez. Et les Ecuries & Remises suivent la pente du pavé de la Cour qui peut être d'un pouce par toise pour l'écoulement des eaux; & afin que le bâtiment du fonds de la Cour paroisse élevé en scene de theâtre. C'est pourquoy il est toûjours à propos de faire la Cour plus profonde que large, afin qu'elle paroisse quarrée en entrant.

Le Bâtiment de l'Entrée n'est pas plus élevé que le premier Etage, il a 18. pieds d'épaisseur, & il est sinqué par les aisses au dehors de 18. pouces: la principale Porte marquée 16. à dix pieds de large, l'Ecurie nº 18, peut tenir huit chevaux & l'Ecurie 14. cinq chevaux, donnant quatre pieds de large qu'il faut pour un cheval de carosse, comme trois pieds & demi suffisent pour les coureurs, sur huit pieds de longueur, compris la mangeoire & s. pieds d'échapée au derriere; ainsi une Ecurie simple doit avoir au moins 13. pieds de large, & la double 22. pieds, & il restera 6. pieds de passage entre les deux rangs; mais sur tout il faut observer pour regle generale que le jour doit venir d'enhaut &frapper sur la croupe des chevaux, & jamais au dessus de la mangeoire, si ce n'est à l'Ecurie double qui scroit mieux éclairée par les deux bouts. Dans les petites, aifles qui se communiquent aux grandes qui flanquent de chaque costé. Les Remises de carosse marquées 12. ont 8. pieds de largeur sur prés de 20. pieds de profondeur, & ce sont autant d'Arca-



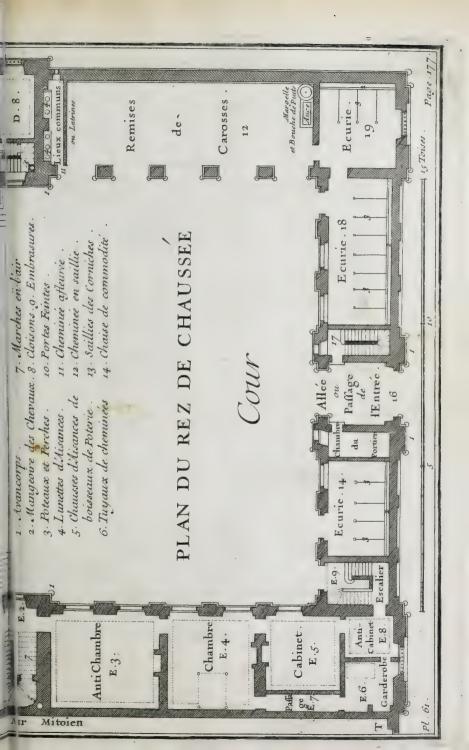



des. Il suffit de 7. pieds de largeur pour chaque carolle dans une basse-cour lorsqu'elles sont sous un même poitrail sans separation; ainsi c'est assez de 21. pieds pour trois carosses sur 20. pieds de profondeur. Il y a des Entresolles au dessus de ces Remises aussi bien que sur l'Ecurie marquée 19. où l'on monte par les Escaliers 10. & 17. La distribution de cet Etage élevé consiste en deux grands appartemens C & D, & un petit en aisse E. Le grand corps de logis est double ayant 8. toises 2. pieds d'épaisseur, sans la saillie des avant-corps qui flanquent sur la Cour de 20. pouces, & d'autant sur le Jardin; ainsi il a 8. toises s. pieds 4. pouces, le tout pris au nud du mur audessus de la retraite. Le Vestibule A, qui n'a que 18. pieds dans œuvre sur 12. est beaucoup augmenté par le grand Escalier B, dont il n'est separé que par une grande Arcade, & les trois Portes qui percent le Bâtiment au point milieu sont égales. Ce grand Escalier B a 6. pieds de lon gueur de marche sur environ s. pouces s. lignes de hauteur, & sur prés de 14. pouces de giron, ce qui est une belle proportion pour la facilité de monter; Il conduit par trois rampes au premier Etage avec trente-sept marches, compris les trois du Vestibule qui font partie de la premiere rampe : Les marches sont ornées de moulures, & ont chacune deux lignes de pente, ensorte qu'au devant elles n'ont environ que 5. pouces & un quart. L'appuy de la rampe de 2. pieds 9. pouces à 3. pieds doit estre plûtost de fer que de pierre, tant pour gagner de la place, que pour rendre l'ouvrage plus leger.

Pour la Regle generale des Escaliers dont on ne doit gueres s'éloigner, c'est de donner aux marches & pouces de hauteur sur un pied de giron & 4. pieds de longueur; Mais sur tout il faut éviter les ressauts dans les appuis rampans, comme au grand Escalier du Palais Royal. Dans les quattiers tournans dont il faut tâcher de se passer le plus qu'il se peut, pour les principaux Escaliers, le giron des marches tournantes doit au milieu estre égal au giron des marches droites. Le nombre des marches de chaque rampe doit estre impair selon

Vitruve, afin que le pied droit qu'on pose sur la premiere mirche se trouve le premier sur le palier. Il ne faut pas que les rampes soint fort nombreuses en marches sans palier, & elles ne doivent pas passer 17 à 19 degrez: Ainsi dans les maisons ordinaires on peut bien monter à chaque Erage en deux rampes. Les grands Escaliers ne doivent gueres monter plus haut que le premier Etage, comme on le voit aux plus beaux Edifices qui ont esté construits depuis quelque temps. Cependant en Italie les grands Escaliers montent jusques en haut, comme celuy de Luxembourg à Paris, parce que les Appartemens audessus du premier Etage sont encore considerables; J'ay fait monter celuy-cy jusques au second Etage, ce qu'on peut retrancher en augmentant l'Escalier de dégagement S, le faisant plus large depuis le premier Etage. Q 10y que l'Escalier E 2. en aisse monte au premier Etage. tout d'une rampe, il ne laisse pas d'estre fort aise, parce que les marches droites en sont aussi faciles que celles du grand Escalier, & que les tournantes ne sont pas pointuës audroit du Novau qui est évidé; Ce que j'ay fait aussi pour faire voir un beau trait de charpenterie de cette espece. Pour les marches des Escaliers de dégagement il suffit qu'elles ayent depuis 20. pouces jusques à 2. 1 pieds de longueur de marche.

Les plus grandes pieces sont sur le Jardin, cinq occupent l'étenduë de tout la façade, la grande Salle separe & communique les deux Appartemens C & D, elle 234, pieds de longueur sur 23, pieds de largeur, & 15, pieds & demi sous solves comme toutes les pieces de cet Etage. L'Anti-Cabinet D 2, est égal à l'Anti-Chambre C 2, le grand Cabinet D 3 est quarré, dont on peut supprimer les deux croisées sur la ruë, & la Chambre de parade C 3, est plus prosonde que les autres pieces. La Salle pour manger C 7, peut servir d'Anti-Chambre à la Chambre pour coucher C 4, avec Alcove: & la Garderobe C 6, sera éclairée par un jour de coûtume, en cas qu'il n'y ait point de Bâtiment adossé contre le mur mitoyen T, cette Garderobe a son dégagement par l'Escalier C

101

tira

dura

8. dans le Vestibule E 1. ainsi que le Cabinet C 5. De l'autre côté: la Chambro pour coucher D 4. a sa Garderobe D 5. dégagée par l'Escalier de sond S. Et on peut encore entrer dans cet Appartement par le Vestibule D 9. & par l'Anti-Chambre D 6. Pour les deux petites pieces D 7. & D. 8. elles doivent avoir des entresoles au dessus. L'Appartement E en aisse a son Anti-Chambre E 3. la Chambre E 4. communique à la Garderobe E 6. par le passage E 7. & cette Garderobe & l'Anti-Cabinet E 8. sont dégagez par l'Escalier E 9. par lequel on monte à des Entresolles sur ces petites pieces.

Le moindre Appartement pour estre complet doit avoir 4. pieces; sçavoir une Anti-Chambre, une Chambre, un Cabinet, & une Garderobe qui doit toûjours estre dégagée par quelque petit Escalier. Et lorsque ces Garderobes ne se peuvent pas rencontrer au même plain-pied que les avtres pieces, on les peut prendre à l'Etage de dessus, on à celuy de desfous en entresolle ou autrement, & il faut des Cheminées dans toutes ces pieces. Souvent les Garderobes ne sont pas fort éclairées, parce qu'elles sont enfermées entre les autres pieces, & contre un mur mitoyen, comme la Garderobe C 6. On fait quelquefois une petite Cour pour éclairer toutes ces Garderobes. Mais ces petites Cours deviennent ordinairement des cloaques par la negligence des domestiques qui y jettent des ordures. Toutes les Portes des Appartemens C & D ont 4. pieds de largeur: & les Crossées 5. pieds. Il est necessaire de mettre des grilles de fer à celles qui sont sur la ruë, ainsi qu'aux Abajours. Les Cheminées sont prises dans l'épaisseur des murs de refend, parce qu'ils ont deux pieds & un quart qui est une grosseur suffisante pour n'estre pas affoiblis par les tuyaux qui passent par dedans: outre qu'il faut encore à chaque Etage des ancres & des tirans pour retenir les murs de face. Les trois Perons de la Cour & celuy du Jardin marquez 20. sont quarrez, parce que de cette figure ils sont les plus commodes & les plus durables.

## PLAN DU PREMIER ETAGE.

E premier Etage est aussi appellé le bel Etage, puisqu'il contient l'Appartement de ceremonie & les pieces de parade; en stalie il est le mieux meublé & le moins habité, dautant que le Maître de la maison est toûjours logé audessus pour avoir du repos; en France il est occupé par les Dames. Il doit aussi avoir au même plain-pied un petit appartement pour la commodité. La distribution de cet Estage est presque pareille à celle de dessous, elle est reglée par les murs de refend qui ne peuvent pas changer. La hauteur sous solives est de 20 pieds; le grand Palier sert de Vestibule, & le palier en retour dégage l'Appartement par l'Escalier S: la grande Salle G, H est aussi la principale piece de cet Estage, elle est de même grandeur & fait le même office que celle du Rez-de-chaussée, & lors qu'on y veut manger on dresse le buffet sur le grand Palier. Les deux Antichambres G. 2. & H. 2. sont égales, & la Chambre de parade G. 3. se communique en retour avec le bastiment en aisle. De l'encognure on peut voir avec plaisir les deux suites de pieces en enfilade de 22. & 24. toises de longueur; c'est ce qu'il faut le plus observer dans les Distributions, de faire paroistre autant qu'il se peut ces sortes de points de veuë, & profiter de toute l'estenduë du bastiment : & l'on prolonge encore cet éloignement par des placards de miroirs que l'on met aux extremitez. La Chambre G 4 pour coucher est cintrée dans les angles du fond, pour faciliter le dégagement; & à l'autre encognure il se trouve dans la Garderobe la place d'une chaise de commodité. Le Cabinet G. s. est aussi dégagé par le passage G. 7. Ensuite on entre dans le Salon G. 8. qui fait partie de la Gallerie G. 9. qui ont ensemble quinze toises & demi de longueur: on les peut décorer avec peinture & sculpture. La Terresse L, qui doit estre couverte de plomb, communique les deux aisses & dégage l'appartement K, par le Salon K s. qui peut servir de Chapelle; il est communiqué à la chambre K. 2. pardessous l'Escalier K. 6. sans



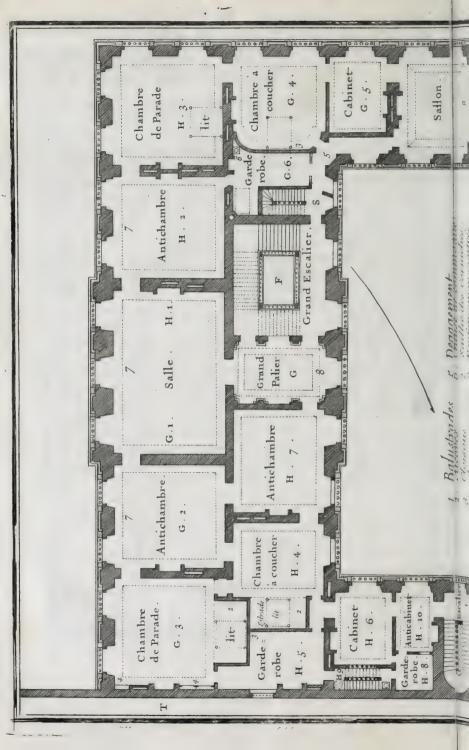

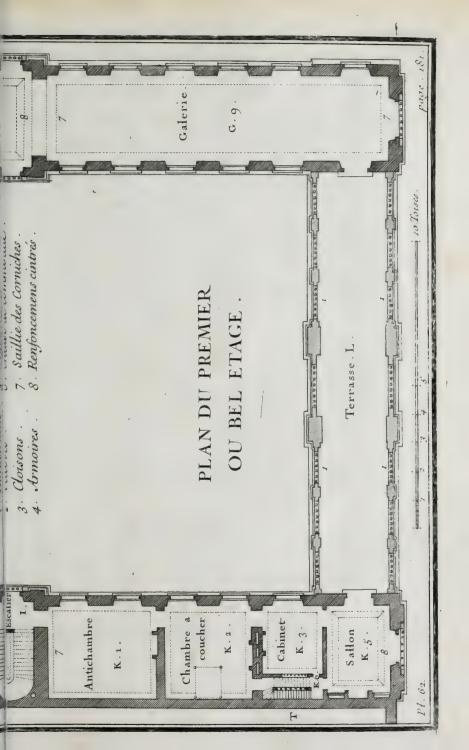



passer par le Cabinet K 3. l'Antichambre K 1. plus grande que la Chambre sert de Salle. L'appartement H est dégagé par l'Escalier I, & peut communiquer à l'Estage du Rez-dechaussée par l'Escalier H 9. qui montera aussi au dessus. L'Antichambre H 7. peut servir de Salle pour manger: la Chambre de parade H3. reste presque quarrée le lit placé, quand mesme il n'y auroit point d'Alcove, la cheminée est au milieu, & cet espace doit estre quarré depuis le pied du lit. Il y a des Armoires aux costez de la cheminée de cette Chambre pour cacher la Saillie du tuyau de celle de dessous qui ne peut pas estre pris dans le mur mitoyen T. La Chambre pour coucher H. 4. avec Alcove, à sa' Garderobe H. 5. éclairée par un jour de coûtume; elle sert pour les deux Chambres à Alcove & est bien dégagée. Si on veut faire un petit appartement dont le Cabinet H 6. soit la Chambre, l'Anticabinet H 10. sera l'Antichambre avec sa Garderobe H. 8. avant des Entresolles sur les deux petites pieces. L'Estage quarré audessus est encore considerable ayant 15 pieds sous solives; & la Distribution ne peut pas s'éloigner de celle de dessous. Toutes les lignes pon-Auces à l'entour de ces deux Plans marquent la saillie des Corniches des Plafonds. L'Estage en galetas a onze pieds sous l'entrait qui est au droit du brisis du comble. Les murs de refend qui servent de ferme & de demi-ferme marquent encore la mesme Distribution; mais la pluspart des grandes pieces y sont divisées en de plus petites, excepté celle qui est sur les Salles qui peut servir de Gardemeuble, & il doit avoir un Corridor qui passe sur toute la longueur du corps-de-logis pour dégager les petites pieces à une seule croisée. Les Cabiners d'aysance doivent estre pris dans cet Estage au dessus des grands Escaliers au droit desquels passent les chausses: & les ventouses sortiront avec un tuyau de plomb un peu au dessus des combles. Voila ce qui regarde la Distribution du plan de cet Edifice; il faut passer à l'explication des Elevations.

#### ELEVATION DV GRAND CORPS DE LOGIS.

Ar la decoration des Façades on comprend aussi bien l'Architecture du dedans des Appartemens, que celle des murs des faces exterieures du Bâtiment. La symmetric en est le principal ornement, en sorte que toutes les parties parallelles doivent être également distantes du milieu, & pareilles en hauteur. Et par l'union & le rapport de ces parties, il en resulte ce qu'on nomme l'Ensemble de l'Edifice, dont l'harmonie des proportions est le fondement. Les Ordres d'Architecture contribuent notablement à la decoration; mais il faut que les parties que ces Ordres renferment, comme les Portes, les Fenestres, les Niches, &c. ayent les proportions qui leur font propres, & les ornemens convenables à l'Ordre, sans lesquels l'Otdre le mieux executé apporteroit de la confusion plûtôt que de la richesse. Il faut aussi observer que les Ordres d'Achitecture ne conviennent pas à toutes sortes d'Edifices, parce qu'il faut pour les mettre en œuvre de l'étendue, de la hauteur & de la distance: C'est pourquoy il est ridicule de voir la Façade de la maison d'un Bourgeois dans une mediocre rue decorée de grands pilastres qui embrassent deux Etages; puis qu'on peut enrichir une façade fort à propos sans se servir d'un Ordre. Car il faut supposer que ce bastiment n'est pas seulement considerable par l'estendué de la superficie de la place, mais aussi que la bonté du quartier, la largeur de la rue & les avenues doivent exciter à une aussi belle dépense que celle-cy, sans laquelle cette disposition ne seroit pas convenable.

Le détail de la Decoration de cet Edifice n'est autre chose qu'un soubassement ou embasement qui regne sur un même niveau de retraite au dehors & au dedans, & renserme l'Etage du Rez de Chaussée, dont le plinthe qui le couronne marque le plain-pied du premier Etage. Sur le devant de cet Hôtel ce soubassement ne porte qu'une balustrade, sur les petites Aisses une Architecture simple, & sur les grandes Aisses



Guichet de la Porte Cochere . F . Remise de ans

B. Trophée suspendu . G. Entrevolle C. Trophée Isolé . H. Gallerie entre

C . Trophée Isolé .

D. Chainesde pierres de refend. I. Charge de min

E . Tables en saillie .

K. Teste de nimute



Pl. 63 A. ELEVATION DE L'ENTRÉE ET DU GRAND CO

wosse

uncher . mitoien

ile

L. Dossier de chemince,

M. Attique .

N. Lucarne .

O. Yeux de beuf . P. Souches de cheminées.



10 Toises

S DE LOGIS, ET COUPE D'UNE DES AILES.

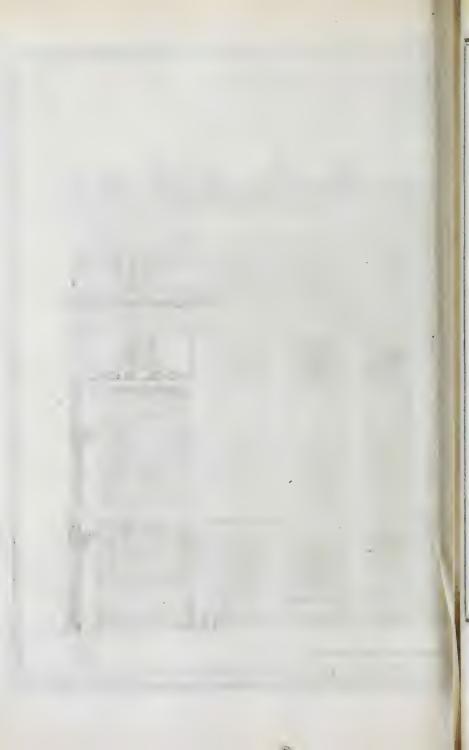

un Ordre de Pilastres Ioniques qui embrasse deux Estages, & est couronné de son Entablement composé de ses trois parties; la grande Porte est ornée de deux piedroits en saillie qui portent des trophées: la décotation du dedans en est semblable à celle du dehors: le mur de cette saçade est simple n'estant orné que de chaînes de pierres de resend avec des tables à la teste de chaque Aisse. Le Fronton qui couronne un Avant-

corps sert de pignon au comble.

La Cour est decorée de deux manieres : la partie du fond & les grandes Aisles en retour sont ornées au soubassement d'une Porte cintrée de sept pieds de large sur treize pieds sous cles, & de six croisées, & en retour trois de chaque costé; elles sont bombées dans leur fermeture ayant cinq pieds de large sur dix pieds de haut; au dessus le socle de trois pieds de haut (qui renferme les balustrades d'appuy ) porte des Pilastres Ioniques avec des chapiteaux angulaires de trois pieds deux pouces de diametre, & de vingt-neuf pieds de hauteur. Les Croisées du premier Estage ont douze pieds, & celles du second huit de hauteur. Ces deux Estages ne sont point separez par un Plinthe, parce qu'ils sont renfermez dans un même Ordre, & des Consolles avec des Festions sous l'appuy des croisées du second remplissent le nud qui resteroit dans cette partie. L'Entablement n'a que le cinquiéme de la hauteur du pilastre, l'Avantcorps du milieu fait saillie du demi-pilastre, il porte un Attique de la haureur du brisis du comble, ayant environ le tiers tout l'Ordre, le Fronton qui le couronne détermine la haureur du faux-comble, desorte qu'avec un pareil Fronton sur le Jardin il se forme quatre noues d'une pente égale: les Timpans de ces Frontons sont ornez des armes & chifres du Maistre de la Maison: les Lucarnes du Comble ont quatre pieds de largeur sur cinq pieds de hauteur, depuis le dessus du chesneau, elles sont bombées avec Cimaise & Consolles, & sont de bois revestu de plomb; les cheminées sont rangées de symmetrie sur le courant du comble dont elles surpassent le Faiste de trois pieds.

# ELEVATION D'UNE DES AISLES ET COUPE du grand Corps de logis.

'Autre partie de la Cour est ornée de cinq Arcades de chaque costé des petites aisses, & de six autres pareilles derriere le bastiment sur l'entrée; les Arcades ont huit pieds de largeur, & leurs jambages 3. pieds; elles renferment des fenestres bombées comme les autres, quoy que de ce costé les Remises & les Fenestres mezanines des Entresolles eussent dû paroître, j'ay dessiné les Croisées entieres pour plus grande beauté, L'Etage audessus n'a que des croisées simples avec un adoucifsement sur les Corniches, & la Porte-croisée est au milieu d'un patit corps de deux ou trois pouces de saillie; elle est plus riche que les autres étant ornée d'un Fronton avec des consolles & des montans. La façade sur la rue n'a point d'autres croisées que celles du bout des aîles &dans l'Etige du rez de-chaussée, il n'y a point d'Ordre, puis qu'il ne pourroit estre que chetif sans ce grand Ordre Ionique. La décoration du dehors des petites aisses est semblable à celle du dedans, excepté qu'au sou bassement il n'y a point de croisées, mais des chaînes de pierres de refend & des tables comme au mur de face; le grand Or dre regne sur la façade du Jardin avec onze croisées, & sur la ruë en retour avec 7. Il n'y a point d'autre saillie sur le Jardin que l'avant-corps pareil à celuv de la Cour: ainfi cette décoration paroist uniforme & de grande maniere n'ayant point de petites parties. Quant à l'aspect toute la Scene de la Fabrique paroît riche par cette gradation de terrasse, de petites & de grandes aisles & d'Attique sur l'Avant-corps du milieu; la veuë laterale de dehors est encore belle, particulierement à l'encognure qui fait découvrir la façade sur le Jurdin pardessus le mur de closture V, qui ne doit pas estre plus haut que le plinthe du soubassement qui luy sert de chaperon couvert en bahu. Par les Coupes on voit la hauteur des Estages, tant les lambris à hauteur d'appuy, que ceux qui revestent les embrasures des Portes & les Croisées. Les Placards des Portes & les



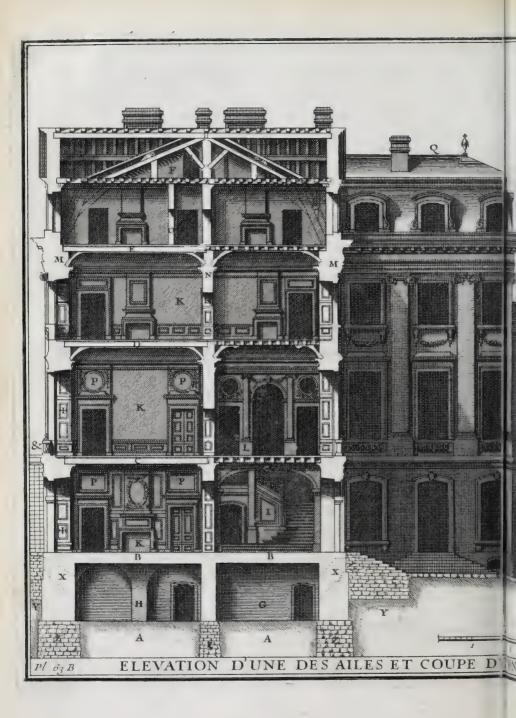

A. Etage souterrain .

B. Etage du rez de chaussée.

C. Premier ou bel Etage .

D. Second Etage .

E. Etage en galetas . F. Greniers dans le faux comble .

G. Bucher. H. Grande Cave .

I . Echifre d'Escalier .

K. Grandes Salles

L. Vestibule ou grand Palier .

M. Murs de face.

N. Mur de refend .

O. Cloison recouverte.

P. Dessus de Portes .

Q. Grande Nile .

R. Petite Aile.

S . Porte croisée .

T . Terrasse

V. Passage de l'Entrée.

X. Abajours .

Y. Massifs des Perrons

Z. Massifs des Fondations .

&. Mur de cloture .

+ . Montans d'Embrasures .



Pave de la Cour avec pente

ENTREE ET DU GRAND CORPS DE LOGIS.



Manteaux de cheminées sont autant en détail que l'échelle l'a pû permettre. L'étage au rez-de-chaussée n'a que des plasonds retenus par des corniches, & les deux étages au dessus sont ceintrez avec des courbes portez sur les corniches, & ces plafonds peuvent estre peints de compartimens & d'ornemens rehaussez d'or; Il ne faut pas que dans les quatre coins de la partie ceintrée de la piece l'angle paroisse sensible, mais au contraire il doit estre adouci. Dans les Salons, Galleries & pieces élevées on peut fort à propos faire des Compartimens d'Architecture, avec des ornemens de Stuc & même des figures. Mais il est d'une grande consequence de traiter avec jugement le relief de ces ornemens, qui doit estre plus ou moins fort selon la grandeur du lieu qu'ils décorent. Les planchers qui paroissent à ce profil ont peu d'épaisseur estant sans poutres, mais seulement avec des solives de brin d'un pied de gros. Entre les plus grandes pieces, le Vestibule, les paliers des escaliers & les Salles, doivent estre pavez de marbre ou de pierre de liais avec de la pierre de Caën. Les autres pieces principales doivent être parquetées. Au sujet de quoy il est à propos de faire observer que l'usage de la Menuserie est plus frequent à present qu'il n'a jamais esté, tant pour la fanté que parce que les Compartimens en peuvent estre ornez de Peintures & de Sculptures au lieu de Tapisseries. Dans la plus belle Menuserie les paneaux doivent estre grands, d'une bonne épaisseur, & assemblez avec des cless Les Lambris sont ou seulement à hauteur d'appui, où ils montent jusqu'à la Corniche de la Gorge de la Cheminée, ou enfin jusques sous le Plafond: il est alors plus à propos d'en faire les Corniches de bois que de plâtre dans les lieux mediocres. Le Parquet se fait ou en Echiquier ou en Lozange, & souvent on les messe ensemble; il doit avoir un pouce & demi d'épaisseur sur trois pieds en tout sens, posé sur des Lambourdes de 3. à 4. pouces, scellées diagonalement. Quand même la Chambre ne seroit pas d'équerre, le Parquet doit estre quarré, parce que les Frises & les Plattebandes qui l'enferment rachetent le biais.

## EXPLICATION DE LA CHARPENTERIE.

Prés avoir parlé de la forme du Plan & de l'Elevation.il faut maintenant expliquer l'assemblage de la Charpenterie, qui paroît par les Profils, & cet Artn'est pas moins necessaire à connoître que les autres parties de l'Arrhitecture. Les Ouvrages les plus considerables de cette nature sont les Toits ou Combles, & les Escaliers; par les combles on entend tout ce qui couvre les Edifices, même les Domes des Eglises. On les fait plus ou moins roides selon les climats où l'on bastit; & comme dans les Regions Septentrionales ils sont fort élevez, que dans le Levant il n'y en a point, & que ce sont des Terrasses, qu'en Italie les toits sont fort bas, ils peuvent être en France d'une fort belle proportion. Il est conftant que les plus hauts sont suffisament pointus d'avoir leurs costez égaux à leur base, & former un triangle équilateral par leur profil; & les plus bas doivent suivre la proportion des Frontons. Le Comble à deux égouts est le plus simple & le meilleur, il doit plutôt être en croupe qu'en pignon sur le bout d'un Bastiment, à moins qu'il ne soit arresté par un fronton qui luy serve de pignon. Cependant depuis quelque tems, on a mis fort en usage les Combles brisez; qu'on appelle aussi à la Mansarde. Lorsqu'ils sont d'une aussi belle proportion que ceux du Château de Clagny, & des Ecuries du Roy à Versailles, ils terminent l'Edifice avec beaucoup de grace, & au contraire lorsqu'ils sont trop hauts, ils paroissent l'accabler. Le Comble brisé a cet avantage de rendre l'Etage en galeras fort habitable & presque quarré, & les jouées des lucarnes fort petites; mais aussi l'inégalité de la pente de ses deux égouts est un grand défaut, puisque le comble depuis le Chesneau ou Egoust jusqu'au Briss est roide comme un talut & le faux-comble doux comme un glacis, de sorte que les neiges qui sont sur le faux-comble restent long-tems, & les autres s'écoulent promptement & même ne s'y arrestent pas; ainsi ceux qui condamnent les





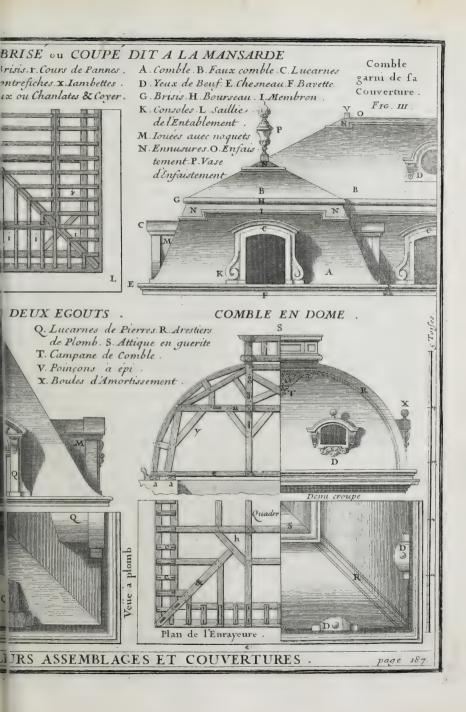

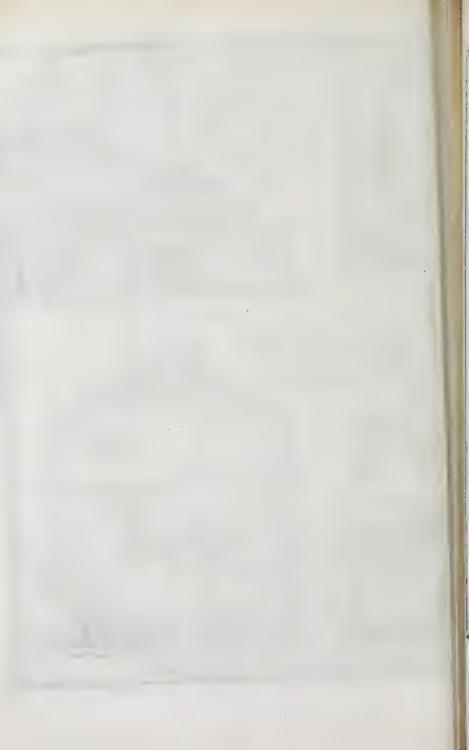

Toits d'Italie, tombent dans ce défaut, si c'en est un, en se servant du comble brisé, parce qu'on n'a qu'à prolonger un peu le faux-comble sur un petit exhaussement des murs de face, & ce sera un Comble à l'Italienne, & l'Etage en galetas deviendra quarré. Mais sans m'arrêter davantage à cette discussion; je donne trois Figures pour faire connoître le dé-

velopement du Comble brisé.

La premiere figure represente le Plan dressé sur l'etelon qu'on nomme enrayure, qui est l'assemblage posé au niveau des Platteformes, qui sert de base au Comble, & les autres parties au dessus en racourcy. La seconde figure donne le Profil ou ralongement des bois d'une ferme dans leur étenduë avec le courant du Comble, dont les chevrons & les empanons sont brandis sur les Pannes & les Erestiers espacés de quatre à la latte. Les Platteformes dont on se sert à present sont fort utiles, parce qu'elles sont d'assemblage dans leurs retours & entretiennent le Comble par les pieds des forces qui y sont entaillez aussi bien que les pas des chevrons; de sorte qu'ils ne poussent point au dehors. Toutes les autres parties de la ferme se font assez connoître par la figure, il suffit seulement de tenir pour Regle generale de la proportion du Comble brisé, que le vray comble doit être incliné en dedans de la moitié de sa hauteur, & le faux-comble élevé aussi de la moitié de la largeur d'un de ses côtez, & cette proportion est plus agreable que celle du demi-cercle qu'on divise en 4. parties égales, comme Viole donne le ceintre à son Arcade qui peut avoir fourni d'idée au Comble brisé. La troisiéme Figure fait voir le Comble couvert d'ardoises & garni de plomb comme il seroit sur un pareil bâtiment que celuy-cy, que les noms font assez connoître sans autre explication.

J'ay mis dans la quatriéme figure sur la planche suivante, le Plan de l'Escalier E 2. & dans la cinquiéme figure le profil de cet Escalier, & ce n'est pas un ouvrage peu difficile en Charpenterie qu'un Escalier de cette espece, où il faut sçavoir employer le bois avec ménage pour trouver les limons

& les appuis en courbes rempantes, le tout de bon assemblage, sans autre fer que les boulons qui retiennent les rampes dans les murs de la cage de l'Escalier, les Balustres sont ou tournez ou quarrez, droits ou rampans, & faits à la main qui font le mieux; les marches des Escaliers sont toûjours moulées, & doivent être délardées pardessous, afin que la coquille en puisse être ravalée proprement; il y a de plusieurs autres formes d'Escaliers de bois aussi bien que de pierre, comme ceux à vis & en limasson, mais les plus beaux sont évidez dans le milieu & portent en l'air. Outre ces figures je donne un pan de bois marqué VI. quoy qu'il n'y en ait point dans ce bâtimet mais seulement pour en faire voir les pieces, qui ont des noms particuliers, au sujet dequoy il est bon d'avertir que les pans de bois pour les Façades de maisons ne se doivent pratiquer que pour épargner la dépense, éviter la charge & gagner de la place, comme il en est necessaire pour les bâtimens en aisle, afin qu'ils ayent moins de saillie, pour ne pas diminuer la Cour. Les pans de bois & cloisons se posent au premier Etage sur un Poitrail & dans les moindres bâtimens au rez-dechaussée sur une assisée de pierre, ou sur deux, lorsqu'il faut qu'elles soient à hauteur de retraite d'un mur de face de maçonerie. Autrefois les Poutres étoient plus en usage dans les Appartemens, à present on se sert de solives de brin depuis 8. pouces de gros jusqu'à un pied qui suffisent pour des pieces de 24. pieds dans œuvre; or comme les bois de brin ne sont pas toûjours équaris & avivez, ayant un peu de flasche on les recouvre de plâtre, & l'on fait des Plafonds qui sont plus beaux que de laisser les bois aparens, mais qui ne sont pas si durables; parce que le bois enfermé s'échause & se pourit plus facilement; aussi ces sortes de Plasonds sont rarement en usage dans les bâtimens publics & les Maisons de Communautez, où la durée est preferable à cet embelissement : & si ces Plafonds ne sont pas bien lattez à lattes jointives avec deux cloux à chaque solive, & que même le plastre n'y soit pas employé de suite, ils sont sujets à s'éclater. Si toutefois









on est obligé de se servir de poutres, il faut garnir de plomb les bouts qui portent dans le mur, ce qui se doit faire aussi aux solives de brin, à moins qu'on ne les pose sur des sablieres. Les poutres doivent être bien équaries avec moulure, sur l'areste & posées sur leur fort ainsi que toutes les solives des planchers qui seront posées de champ & non de plat. Les travées seront les plus égales que faire se poura, & elles doivent répondre milieu pour milieu aux Croisées. Il y a des assemblages de plusieurs manieres, & les meilleurs sont les plus justes avec des tenons & mortoises bien chevillez: ce qui ne se pratique presque pas en Italie où les bois des combles ne sont entretenus que par des entailles & des liens de fer. Quant aux grosseurs des bois, il est constant qu'on les doit employer de grosseur convenable à leur longueur, ce que la pratique montre assez aux ouvriers, & ce qu'il est toutefois necessaire d'expliquer dans le devis, & cet usage se trouve bien different selon l'interest de ces mesmes Ouvriers. Sur quoy on peut dire que depuis qu'ils fournissent le bois au cent, au bas prix qu'on leur demande, ils ne peuvent y trouver leur compte qu'en les mettant d'une grosseur inutile ( qui charge trop les bâtimens) & avec le moins d'assemblage qu'ils peuvent, afin d'avoir beaucoup de cents de bois & peu de journées d'Ouvriers.



## DE LA DECORATION DES JARDINS.

L A science de l'Architecture embrassant toutes les connoissances qui servent tant a la Construction qu'à la Décoration des Edisices, comme les sardins en sont inséparables és contribuent notablement à leur embellissement, j'ay crû qu'il estoit utile, en parlant de celuy qui pouroit convenir à cette Maison, de traiter en general de la maniere de les décorer.

Leur étendue que pour l'inégalité de leur plan, donnent plusieurs moyens d'en varier la disposition. Mais le plus grand Art consiste à bien connoistre les avantages & les defauts du lieu, asin de prositer des uns & de corriger les autres: & sur cette regle former son dessein en ne remuiant que le moins de terre que l'on poura, parce que cette dépense, qui est toûjours tres-sorte, ne paroît que peu de chose à ceux qui n'ont pas veu auparavant l'estat des lieux.

Or comme le bastiment doit toûjours estre élevé au dessus de tout ce qui en est proche, il est constant qu'il faut descen-

dre dans le Jardin tant de front que par les costez.

Le terrain des Jardins est de trois manieres, ou de niveau parfait un peu plus bas que l'Edifice, comme celuy des Thuileries: ou avec une pente douce, reglée par l'obligation de deux Rez-de-chaussée, comme le Parterre des Couronnes, & l'allée d'eau à Versailles: ou ensin par chutes de Perrons & de Glacis avec des pentes, comme le Jardin de Marly. Et il faut tenir pour regle generale de ménager les plus belles veuës qu'on peut remarquer du Bâtiment, duquel estant le plus éloigné, on ne perde point l'aspect. Deux choses contribuent à cette pratique: la premiere est, que les allées soient percées avantageusement, afin d'en rendre les issués agréa-









bles par la découverte qui est d'autant plus belle, qu'elle a plus d'éloignement, & que les objets en sont plus variez, & la seconde chose à observer, est que les pentes soient reglées de telle maniere, que nonobstant les Perrons & les Glacis on découvre du bout de l'allée principale la masse de tout l'Edisce, ce qui s'entend des Jardins de Campagne, où l'air libre donne moyen de s'étendre & de proster de l'étenduë du lieu: Car pour les Jardins qui sont rensermez dans les Ville, il faut s'accommoder à la place qui en est ordinairement petite, parce que le terrain y est cher, & qu'on y est servé de prés par les maisons voisines qui en bornent la veuë. Ces petits Jardins de Ville sont ordinairement dressez de ni-

veau parfait.

Mais pour revenir aux Jardins dont l'étendue permet une ingenieuse composition: Le Parterre qui est la premiere piece qui se presente en entrant, doit estre de la largeur du corps du Bâtiment, les allées des costez prises en dehors, & sa longueur de telle proportion, que du bout on puisse distinguer toutes les parties de l'Edifice. Il faut que les ornemens de broderie soient sans confusion, & pour les remarquer plus distinctement, le fonds en doit estre labouré, & de terre noire, & le dedans des feuilles sablé, ce qui se doit faire ainsi aux Parterres dont les Plattebandes sont coupées, & qui ont un petit chemin qui les détache de la broderie: & au contraire à ceux dont les plattebandes ne sont point coupées, & qui n'ont point de chemin qui les separe, il faut que le dedans des feuilles & des fleurons de la broderie soit noir, & le champ du Parterre sablé comme les grandes allées. Le Buis doit estre petit & bien garny; il est de peu d'entretien & de longue durée. Le Parterre est entouré de plattebandes de quatre pieds de largeur pour les petits, & de cinq a six pieds pour les grands: on les garnit de fleurs & d'arbrisseaux verds, comme Picias, Ifs, Houx, Buissons ardens &c. & les encognures sont de diverses figures avec enroulemens qui forment des spirales à chaque tournant. Cette

varieté presque infinie de Parterres se reduit à quatre sortes. On ne sçauroit donner de regle certaine pour en marquer les proportions comme à l'Architecture: tout ce qu'on en peut dire est que cette Art vient de la Geometrie, les Parterres estant composez, partie de lignes droites & de lignes courbes, d'enroulemens mêlez avec des Grotesques, Moresques, Arabesques, Frises, Targes, Guillochis, & tous autres ornemens qui peuvent tomber dans la pensée, & qui peuvent estre dessinez & distinguez sur terre, & leur beauté consiste à n'estre jamais repetez.

Le premier Parterre est celuy qui est fait de broderie entouré d'une plattebande découpée, & d'un chemin sablé qui separe le champ de la broderie d'avec la plattebande. Ce Parterre doit toûjours estre mis dessous les senestres de la

Maison, comme le plus beau & le plus noble.

Le second est composé d'un massif de buis, au milieu duquel tourne en ligne parallele un cordon de gazon du tiers de sa largeur, & les grandes places qui restent de disserentes sigures ce

massif placé, sont remplies de broderie.

Le troisième Parterre est de pieces coupées en compartimens pour mettre des sleurs, & composé d'enroulemens de lignes droites & courbes, dans lequel on se peut promener par les sentiers faits à ce sujet en lignes paralleles aux pieces. Ce Parterre est entouré comme les autres d'une plattebande coupée en divers endroits, garnie d'arbrisseaux & de sleurs. Tous les chemins en doivent estre sablés, & les pieces du compartiment remplies de bonne terre, mêlée de terreau ou de terre noire pour les détacher du fond.

La quatrième est un Parterre en compartimens de gazon composé comme celuy cy-dessus, à l'exception que les pieces en doivent estre beaucoup plus grandes & plus larges, afin d'avoir au tour de chaque piece une petite platte-bande de deux pieds seulement, remplie de terre noire pour mettre des sleurs, & il faut separer le trait de buis, du gazon que l'on coupe parallele au contour de chaque piece; ce Parterre









a sa Plate-bande comme les autres, & les sentiers plus larges que ceux du Parterre de sleurs, à cause que les compartimens sont plus étendus; aussi ne se peut-il faire que dans un grand espace, & c'est ce qu'on appelle Parterre à l'An-

gloise.

On peut, quand la saison est douce, changer la décoration des Jardins, en y metrant des caisses d'Orangers, de Grenadiers, de Jasmins, de Lauriers-roses, &c. (dont on fait, des Allées) & en garnissant les Parterres & les planches de vases de diverses fleurs avec des caisses aux encognures des carreaux; & lors que les fleurs commencent à se faner, s'il y en a une pepiniere de reserve dans des pots, on les peut changer, enterrant les pots, comme on le pratique aux Jardins de Trianon, & cette varieté est la plus magnisi-

que qui se puisse imaginer.

Les Allées, tant celles qui separent les Parterres, que celles qui distinguent les Bosquets, sont ou paralleles à la ligne qui passe par le milieu du Bastiment, ou de traverse, retournées d'equerre, ou biaises sur certe ligne, ou diagonales. Les Allées entre les Parterres ou à l'entour, ne doivent pas avoir moins de douze à quinze pieds, & peuvent estre beaucoup plus grandes & proportionnées tant aux Parterres qu'aux autres pieces qui les accompagnent, & qui forment l'étendue de ce qui se presente à découvert en descendant au Jardin. Les Allées sont ordinairement de niveau, & quelquefois avec de la pente, qui ne doit jamais estre trop roide; parce que, quand elle excede trois pouces par toise, les ravines les gâtent; à quoy on peut remedier par du gazon qu'on met au milieu des plus grandes, & au pied de leurs palissades, comme à l'Allée Royale de Versailles. Il faut que les Allées soient sablées, & un peu élevées au milieu de leur largeur, afin que l'eau puisse s'écouler des deux côtez. La meilleure précaution dont on se puisse servir pour conferver les Allées, c'est de faire un Aire de recoupes de pierres de dix-huit pouces, bien battuë & reduite à un pied d'épaisseur ou environ, sur laquelle il ne faut que peu de sable pour les entretenir dans une grande propreté; parce qu'il n'y croist que sort peu d'herbes, & les taupes ne les

peuvent endommager.

Les Cours, Avenues, & Allées principales, tant de front que de traverse, sont souvent accompagnées de Contre-allées de la moitié de leur largeur, à moins que l'étenduë de la façade du bastiment ne fasse sortir de cette regle, parce que la plus grande beauté des Avenuës d'ormes, est que les branches des arbres des principales Allées se touchent par leurs extremitez, & les Contre-allées forment des Berceaux. Il est necessaire pour cet effet de les élaguer de temps en temps pont les faire profiter, & on doit disposer leurs branches pour cette forme. A l'égard des Allées de charmille, leurs Contre-allées doivent estre fort étroites sans proportion avec les Allées, afin d'y pouvoir trouver l'ombre & le frais. Les principales Allées, comme celles qui sont opposées directement aux façades des Palais, sont plantées de Maroniers d'Inde & d'Ifs entre-deux; parce que les Ifs, qui sont taillez en pyramide, garnissent les tiges des Maronniers, qui sont nucs. On peut aussi faire des Allées ou Routes dans un Parc, qui suffisent de cinq à six toises: & il s'en fait mesme de moindres, excepté la principale qui regarde le bâtiment, qui doit estre plus large, afin d'en prolonger la veuë autant qu'elle se peut étendre; car comme c'est un avantage qu'elle soit terminée par l'horizon du lointain, c'est aussi un defaut de la finir dans un mur de clôture. Il est necessaire qu'il v ait des Palissades de charmille le long des murs de l'enclos, qui souvent en rachettent les biais ou coudes, les Allées étant droites. Quand plusieurs Allées se rencontrent à un mesme point, elles forment une Etoile, ou une figure ronde ou à pans, du centre de laquelle il faut ménager les plus beaux points de veuë. Pour la pente des Routes, comme souvent l'inégalité du terrein les rend trop roides, & qu'il n'y peut avoir de gazon, d'Aire de recoupes, ny de sable,

puis qu'on s'y doit promener en carosse; il les faut accommoder de telle sorte, qu'avec la terre qu'on oste de la creste, où sommet d'une éminence le long d'une Allée, on en comble le sonds, quand mesme on devroit un peu enterrer les arbres des costez. Il faut tascher en aplanissant le tout, que la pente soit d'une seule ligne; c'est pourquoy afin de connoistre la quantité de terre qu'on en doit oster, il se faut servir d'un bon niveau, & en une ou plusieurs stations marquer exactement la pente naturelle de l'état du terrein, parce que c'est par ces profils qu'on regle les points de veuë, en sorte qu'un objet ne nuise point à l'autre, & qu'on apperçoive tout ce qui peut estre veu d'un mesme aspect.

Les Bois sont anciens ou nouvellement plantez: & comme c'est un grand avantage de trouver un vieux plant de haute fûtaye, parce qu'on possede ce qui ne peut croistre qu'avec beaucoup d'années, il en faut abattre le moins qu'on peut lors qu'on y taille des Allées, des Routes & des Bosquets: & si ces Bois sont à claire voye en certains endroits, c'est dans ces Clairieres qu'on peut faire des Bosquets sans couper beaucoup de bois, ny remuer quantité de terre, parce qu'il en faut accommoder les figures aux differentes situations, qui ont toûjours leurs avantages, lors qu'on en sçait profiter. Il y a plusieurs manieres de décorer ces Bosquets, comme de Theatres, de Labyrinthes, de Salles de Bal, & de Festin, de Belvederes, & de plusieurs autres figures dont on voit assez d'exemples. Mais si l'on plante un jeune Bois sur un terrein inégal, il faut planter les plus grands arbres dans les fonds, parce qu'ils s'y portent mieux à cause de l'humidité, & les Bosquets figurez sur les hauteurs pour jouir de la veuë.

On fait aussi dans les Bosquets de certains Parterres de gazon en compartimens de diverses figures, ensoncez ou relevez en glacis couverts de gazon, & bordez d'arbres verds, qu'on nomme Boulingrins, & sous ce nom on en comprend d'autres qui different plus ou moins de cette composition, dont les plus riches, qui sont entourez de palissades de charmille, percées d'arcades forment un Jardin particulier, comme le Boulingrin de Saint Germain en Laye. Les Quinconges representent assez bien les Promenoirs des Anciens raportez par Vitruve; ce sont des Allées d'arbres égales & paralleles, croisées par d'autres Allées en échiquier pour remplir quelques espaces, comme celuy qui reste entre les bouts

des avenues d'une Pate-d'oye.

Si les Jardins de niveau, ou avec une pente reglée, ont leur beauté, à cause de l'uniformité de leur terrein, qui est plus facile pour la promenade & de moindre entretien: Ceux aussi où il se rencontre des chûtes & descentes, n'ont pas moins d'avantage par leur varieté, & leur veuë en est d'autant plus riche qu'il semble que ce soient plusieurs lardins qui se communiquent par des glacis & des perrons, mais il ne faut pas que ces chûtes & descentes soient si precipitées, qu'il y ait trop à descendre dans un mediocre espace. On retient les terres par des glacis, ou par des terrasses de maçonnerie, le talut des terrasses doit estre à proportion de leur hauteur, & les murs en doivent estre garnis d'arbres verds en palissade, ou de charmille. Les glacis sont couverts de gazon pour entretenir les terres; leur pente, pour n'estre pas trop roide, doit estre au dessous de la diagonale du quarré, parce que l'humidité tombe en bas, & que le haut devient aride pendant l'Esté. Lors que les Terrasses sont élevées, il est necessaire d'y mettre un appuy, ou une balustrade de pierre ou de fer, mais si elles ne sont hautes que de six à sept pieds, il suffit d'une tablette de pierre dure. Les plus beaux Perrons sont quarrez, & il faut qu'ils soient doux & peu nombreux de marches; ainsi leurs degrez peuvent avoir quinze à seize pouces de giron, sur six pouces de hauteur, compris trois lignes de pente que doit avoir chaque marche, afin que l'eau ne pourisse pas les joins de recouvrement. Les rampes ne doivent gueres passer le nombre de treize à quinze marches sans un palier de deux pas









de largeur aussi long que le Perron, qui quelquesois est retenu entre deux échifres qui terminent par des socles, ou par des murs de terrasse, comme celuy du Jardin de Vensailles, par lequel on descend à la fontaine de Latone, ou qui est retourné d'equerre, comme le grand Perron de Marly.

Les Berceaux qui non seulement ornent les Jardins, mais y apportent encore beaucoup de commodité, sont ou naturels, ou artificiels. Les naturels se font par les branches entrelassées des arbres, & les artificiels sont faits de fer avec des treillages d'échalas de cœur de chesne bien planez, & dressez qui forment des pilastres, des montans. & autres corps d'Architecture. Il ne faut pas que les Berceaux soient fort élevez, pour estre plûtost couverts de verdure & conserver la fraîcheur: & il sussit qu'ils avent de hauteur un tiers plus que leur largeur, & que le cintre en soit surbaisse, comme ceux de Sceaux, qui sont d'un beau contour. Les Berceaux sont terminez par des Portiques ou des Cabinets de treillage décorez d'Architecture & couverts en Dome, avec quelque vase pour amortissement : les Cabinets de treillage de Clagny ornez de colonnes Ioniques, sont des plus beaux. On garnit les Berceaux de chevrefeiille, de vigne-vierge ou de jasmin commun. Outre les palissades de charmille pour revestir les murs, on se sert encore de treillages qui se racordent avec les Berceaux, & sont garnis des mesmes arbrisseaux; ainsi un mediocre Jardin de Ville, est bien terminé par un berceau, avec deux cabinets de treillage.

Comme l'Oranger est un des plus beaux ornemens des Jardins, à cause de sa sleur, de son fruit, de son odeur, & de la verdeur de ses seiilles, qui subsistent pendant l'hyver, on a recherché de conserver cet arbre avec beaucoup de soin, parce qu'il vient d'un climat plus chaud que le nôtre. On bâtit pour cet esse des Serres appellées Orangeries, où l'on peut se promener l'hyver, comme dans une gallerie. Il s'en voit presque dans tous les Jardins pour peu qu'ils soient conssiderables, & leurs croisées doivent estre exposées au midi,

& bien fermées de chassis & de contre-chassis pendant l'hyver. Les Parterres des Orangeries doivent estre simples, parce que les Orangers qui en sont la plus grande beauté forment les Allées; ainsi il n'est pas necessaire de broderie, ny de sleurs, mais seulement de compartimens de gazon avec divers enroulemens, comme au Parterre de l'Orangerie de Versailles qui est la plus grande & la plus magnifique qui ait esté faite jusques à present.

Quelque bien cultivez que soient les Jardins, ils paroissent peu agreables sans les fontaines d'eau jaillissante, qui en animent la beauté. L'industrie dans la distribution des eaux, consiste à faire en sorte qu'une petite quantité paroisse beaucoup. Et comme un petit bassin pour le milieu d'un grand Parterre est ridicule, il ne faut pas aussi qu'une grande piece d'eau en consomme la meilleure partie. La grosseur de l'ajutage & la hauteur du jet doivent estre proportionnées à la grandeur du bassin, afin que le vent ne chasse pas l'eau au dehors: la figure ronde, quoy que la plus commune, est la plus belle; les bords en peuvent estre revétus de gazon ou de marbre, avec un beau profil, ou du moins d'une simple tablette de pierre, & l'eau qui reste dans le bassin doit venir jusques au dessous de la tablette, & le fonds doit estre pavé de caillou de vigne, ou de petit grais avec du mortier de ciment, ou bien revetu de plomb.

Dans les Allées en pente on peut faire des Cascades par bassins, qui se communiquent par des rigoles ou goulettes, ou par napes ou chûtes dans un bassin continu. Il faut que toutes ces pieces, sur tout les napes, soient sussissamment garnies d'eau. Avant que toutes les eaux des sontaines s'écoulent par leur décharge, elles se peuvent rendre dans un grand bassin, dont on peut faire une piece d'eau, ou mesme un Canal, s'il y a de la longueur dans le plus bas du Jardin: & pour cet effet il seroit à propos de reduire en canal un ruisseau, ou une petite riviere qui passeroit par le Pare, comme à Chantilly. Les Reservoirs qui sont au plus haut du Jar-

din, doivent former quelque figure, qui serve d'ornement à un Parterre. Quant aux Jardins qui n'ont pas cet avantage, on peut y recueillir les eaux pluviales, ou en tirer d'un puits

avec une pompe au defaut d'une source.

On embellit encore les Jardins par de petits Bâtimens appellez Grotes, imitées des antres qui sont dans les montagnes. L'ordre qui les décore par dehors, doit estre rustique, & le dedans enrichi d'ornemens maritimes, de petrifications, de glaçons, de masques, & de sessons de coquillages sans consusson, afin que l'Architecture ne perde point sa forme nonobstant la Rocaille. On les orne aussi de Figures & de Fontaines, & elles doivent estre exposées au Nord pour conserver la fraischeur.

Les Ouvrages de Sculpture contribuënt avec beaucoup de magnificence à la richesse des Jardins, comme les Figures, & les Groupes, auxquels une Niche de treillage ou une Palissade, est avantageuse pour les faire détacher. Les Vases, les Colonnes & les Obelisques qui doivent estre isolez, se mettent aux bouts des Rampes, aux coins des Perrons, aux Bassins, aux encôgnures des Parterres de broderie, & au milieu

de ceux de gazon.

Le Jardin Potager, qui n'étoit autrefois qu'un Verger sans aucune décoration, est devenu aussi regulier que les autres Jardins: & outre l'utilité des fruits qui en proviennent, il a encore de l'agrément par sa disposition: ses carreaux sont bordez de plantes odoriserantes & de simples, ses couches couvertes de legumes, & ses planches & compartimens en pieces coupées, garnis d'arbres fruitiers nains. Les Espaliers décorent ses murs de clôture. Si le Potager est d'une grande étenduë, on le separe en plusieurs Jardins, pour partager les especes des fruits, & pour avoir plus d'arbres en Espaliers. La Melonniere & la Figuerie sont placées separément, & dans la plus belle exposition.

Pour décorer l'extremité d'un Jardin de Ville, dont la veuë est souvent bornée par le pignon d'une maison voisine,

on y peut faire un Portique de treillage, comme il se pratique assez souvent lors que ce n'est qu'un mur de clôture. Celuy du Jardin de l'Hostel de Louvois, est un des plus parfaits exemples de cette espece de décoration: mais quand le pignon est bien haut, on y peut peindre à huile, ou à fresque quelque Perspective d'Architecture, comme il s'en voit d'une grande beauté à quelques Hostels, lesquelles aureient tout le succès possible, si les enduits en avoient esté aussi bons que ceux d'Italie.

Pour le Jardin de cette Maison, je l'ay varié de plusieurs saçons, autant pour donner à choisir, que pour representer les quatre especes de Parterre. Le premier Dessein a 45. toises de longueur sur la largeur de plus de 22. & renserme entre une Terrasse de 4. toises de largeur & un Treillage des plus riches qui se puissent saire, un Parterre de broderie avec un massif tour-

nant de gazon, & un Rond d'eau qui a un jet.

Le second a sur la même largeur, environ 30. toises de longueur avec une allée au milieu qui partage deux sortes de Parterre: celui marqué A, est de la même espece que le précedent & se nomme à l'Angloise: l'autre marqué B, est de broderie renfermée d'une platebande coupée: Le Bassin de disserente sigure est un peu grand, eu égard au Parterre; mais bien proportionné à la Demi-lune en Amphitheatre qui termine avantageusement ce Jardin, & dont la distribution du Bâtiment est suffisamment expliquée.

Enfin le troisséme à peu prés de la même disposition que le précedent, a du côté C, un Parterre de gazon comparti, renfermé d'une plate-bande coupée garnie d'arbrisseaux: & du côté marqué D, un Parterre de pieces coupées, formées de traits de buis nain pour des sleurs, aussi avec des arbrisseaux. On voit devant le Bassin de deux saçons, d'un côté un magnissque Treillage, & de l'autre une Orangerie decorée d'un ordre Dorique. Ainsi on peut tirer par la varieté de ces trois sigures, les regles

generales de la Decoration de ce Jardin.

## DE LA MATIERE

#### ET DE LA CONSTRUCTION DES EDIFICES.

A iant fait connoistre dans la Preface de ce Livre combien la pratique est utile à l'Architecte: & aprés avoir ci-devant parlé en général de la Forme des Edifices: e me suis trouvé insensiblement engagé à dire quelque chose de leur Matière & de leur Construction dont la connoissance est inséparable des autres Parties, qui contribuent à rendre l'Architecte autant intelligent dans l'Ouvrage, qu'il le doit estre dans le Descin.

A Pratique du Bastiment ne consiste pas seulement dans Lla parfaite connoissance de la qualité & du prix de tous les Materiaux qui entrent dans la composition des Edifices: mais encore dans l'art de les sçavoir employer aux endroits où ils sont propres & selon les regles de la bonne Construction. De sorte qu'il ne suffit pas seulement de bien dresser un Devis, mais il est encore necessaire d'entendre bien l'Atelier, c'est à dire de veiller à l'execution de l'Ouvrage, de telle sorte qu'il n'y ait point de matiere dissipée ni de tems perdu, & que les choses les plus disficiles se puissent conduire par le plus court chemin avec le secours de l'industrie: afin qu'on puisse reconnoistre la diligence & la propreté avec laquelle l'Ouvrage a esté fait. Le meilleur moyen pour parvenir à la connoissance des Materiaux, c'est de les travailler: parce qu'il est constant que personne ne connoist mieux la pierre que celui qui la taille, ni le fer que celui qui le forge; mais comme chacun ne peut pas estre Ouvrier de profession, on peut néanmoins acquerir cette connoissance par les recherches qu'on en fait. Ainsi je traiterai des Materiaux, & en suite de leur usage dans la Construction des Bastimens.

# DE LA MATIERE DES EDIFICES.

### DES PIERRES PROPRES A BASTIR,

Es Materiaux ainsi que les manières de bastir sont diffe-Lrens selon les divers Païs: mais comme il seroit presqu'infini & d'une trop longue discution d'en faire le dénombrement, je ne m'attacherai qu'à parler de ceux dont on se fert à Paris, dont la situation avantageuse a contribué le plus à son accroissement, puisque les matières les plus nécessaires pour bastir n'en sont pas éloignées, & que celles qui lui manquent, y peuvent estre facilement apportées par la navigation. La matiere la plus utile dans les Édifices, c'est la Pierre, & sous ce genre on v comprend les Marbres de diférentes couleurs, les roches de diverses especes, & les pierres des carrieres. Les dernières sont dures ou tendres & approchent plus de la blancheur que d'aucune autre couleur, & sont diversement

employées selon leurs qualitez & leurs grandeurs.

Entre les Pierres dures celle d'Arciicil qui est proche de Paris, est la plus recherchée à cause de ses bonnes qual.tez; car elle est propre dans l'eau & à l'injure du tems, & elle resiste au fardeau, aussi s'en sert-on dans les fondemens & pour les premieres assiscs des bastimens. La meilleure est la plus dure, la moins coquilleuse, sans moye ni moliere: Il s'en trouve depuis 14. jusques à 20. & 21. pouces de hauteur nette & taillée. Le Bas appareil est de 9. à 10. pouces sans bouzin : Il s'en trouvoit autrefois d'un pied de cette sorte, mais à present il est rare, & ce bas" appareil sert à faire des marches, des seuils, des appuis, tablettes & cimailes. Il se trouve encore à Arcüeil un autre bas appareil appellé Cliquart de 6. à 7. pouces plus blanc que l'autre, qui ressemble au Liais & qui fert aux mêmes endroits; cette pierre estant grasse est sujette à la gelée, c'est pourquoi il faut qu'elle soit tirée & emploiée en esté.

Il se trouve à Arcifeil de la Lambourde de hauteur de banc depuis 18. pouces jusques à 4. ou 5. pieds, mais on la moye ou delite, parce qu'elle ne s'employe pas de cette hauteur; quand elle est bien choisse elle est plus blanche & resulte autant au fardeau que le S. Leu.

Dautant que les bancs d'Arcüeil ne se suivent plus comme autresois, les Carriers se sont jettés du costé de Bagneux prés d'Arcüeil, où ils trouvent des masses moins prosondes dont les bancs se continuent plus loin : elle est de même qualité que celle d'Arcueil, mais elle est plus remplie de moye, plus

sujette à la gelée & moins propre au fardeau.

La Pierre de S. Nom au bout du Parc de Versailles est quasi de même qualité que celle d'Arcüeil: elle est grise & coquilleuse, son banc est presque aussi haut que le S. Cloud, & on

s'en sert pour les premieres assises.

La Pierre de Liais se trouve hors de la poste S. Jacques derriere les Chartreux: elle est pleine, dure & blanche, & reçoit bien le poli; elle sert à faire des balustres, des entrelas, des appuis, des tablettes, des rampes des échifres d'Escaliers & du pavé: on en fait des bases, des chapiteaux & des corniches dans les plus propres Ouvrages, & on y taille de la sculpture; cette pierre porte depuis 6. jusques à 10. pouces de hauteur. Le Liais rose est le plus blanc & le plus plein. Le Liais serant est pris du premier banc de la même carriere: il est si dur & si difficile à tailler, que les pointes d'acier rebroussent, il porte 6. 7. à 8. pouces de hauteur.

Aprés l'Arciieil, la Pierre de S. Cloud est la meilleure de toutes, & elle est blanche, un peut coquilleuse, ayant quelques molicres, mais elle se delite dissicilement; elle est bonne à l'eau & resiste au fardeau: elle se pose sur l'Arcueil & sert aux façades des bastimens: on en tire aussi des colonnes d'une piece de 2. pieds de diametre & on en fait des bassins & des auges; il y en a depuis 18. pouces jusques à 2. pieds de haut

nette & taillée.

Au Faubourg S. Jacques il se trouve de la Pierre grise ap-

pellée Souchet, qui est troiiée & poreuse, & qui ressemble à celle d'Arciieil, mais elle n'est bonne ni à l'eau ni au surdeau, aussi on ne s'en sert que pour les moindres bastimens; elle porte 12.14.15. à 16. pouces de haut.

Au même Faubourg il se trouve du Bas appareil de pierre dure qui n'est pas si beau que l'Arcueil: il sert à faire des petites marches, des appuis & des tabletes, il porte 6.7.8.à 9.

pouces de haut.

On tire aussi de la Lambourde de deux sortes au Faubourg S. Jacques, dont l'une est graveleuse & se mouline à la lune, & l'autre qui est verte ne resiste pas à la gelée& se feuillete: elles s'employent particulierement aux Façades; leur banc est de

18. 20. 22. à 24. pouces.

Au Faubourg S. Germain jusques à Vaugirard il y a des carrières, où se trouve une autre pierre de Souchet & du Bon-banc. Ce Souchet est une pierre dure, grise, poreuse & pleine de fils, elle se prend au dessus du bon-banc, elle sert aux fondations des grands édifices, & dans les bastimens mediocres on l'employe aux voussoirs & soûpiraux de caves & aux jambages de portes & croisées; elle porte 18. à 20 pouces de hauteur.

Le Bon-bane est une pierre fort blanche qui se mouline & qui ne resiste pas trop au sardeau, elle subsiste n'estant ni à l'humidité, ni au dehors; le meilleur est celui qui a un lit coquilleux & quelques molieres, il est aussi le plus blancion s'en sert aux saçades de dedans des bastimens & pour saire des appuis & rampes, on en tire aussi des colonnes; sa hauteur est depuis 15. jusques à 24. pouces.

La Pierre grise dure de Vaugirard sert aux premieres assises: elle est grasse, sujette à la gelée & se mange à la lune;

elle porte 18. à 19. pouces de haut.

La Pierre de Meudon est semblable en qualité à celle d'Arciicil, mais elle n'est pas si bonne pour resisteraux injures du tems elle sert à faire des premieres assises, des marches & des tablettes, la moindre est fort troiiée, & porte 14. à 18. pouces nette

& taillée; Il s'en trouve des morceaux d'une grandeur extraordinaire: les deux cimaises des corniches rampantes du Fronton du Portail du Louvre chacune d'une piece, sont de cette pierre.

Le Rustie de Meudon est rougeâtre, fort coquilleux & n'est propre qu'à servir de libage & de garni dans les sondations des piles des Ponts & des Quais, & aux encôgnures des autres

bastimens; sa hauteur est de 15. à 18. pouces.

La Pierre de Montesson prés de Nanterre est blanche, d'un fort beau grain: elle porte 9. à 10. pouces nette & taillée; on s'en ser pour faire des balustres, entrelas & autres Ouvrages des plus delicats.

A la vallée de Fécamp au dessus du Faubourg S. Antoine, il y a aussi de la pierre dure qui gele quand elle n'a point jetté son eau de carrière: elle est aussi haute que le Meu-

don.

Il se trouve à la chaussée prés de Bougival une nature de pierre approchant du Liais & qui a le même grain; mais il faut observer que du costé du lit dur ou de dessous, il est nécessaire de moyer cette pierre de 4. pouces à cause de l'inégalité de sa dureté: ainsi elle ne porte plus que 15. à 16. pouces nette & taillée.

Toutes les Pierres ci-dessus mentionnées se vendent au pied superficiel sur leur hauteur, ou à la voye composée de 15.

à 20. pieds.

Outre la Pierre franche des Carrières, il y a le Moilon qui en est le plus tendre, & le Libage qui en est le plus dur: Le moilon est quelques sis de la même qualité que la pierre d'une Carrière & quelques sis plus tendre: le mieux équarri & le mieux gissant est le plus recherché, y ayant moins à tailler. Il y a aussi des moilons durs de Meulière, comme celui de Versailles qui tient de la nature du caillou: il est bon pour les sondations, n'estant pas sujet à pourir dans l'humidité.

Le Moilon d'Arcueil est de même qualité que la pierre,

il est bon pour les fondations & se tire des vieilles formes & ciel de carrieres; celuy des carrieres des Lambourdes du Faubourg S. Jacques, est bon pour fonder, voûter & faire des puits. Le Moilon de la vallée de Fécamp est de même qualité que la pierre, il est bien fait & bien gissant comme celui d'Arciieil. Le Moilon de S. Maur est encore de bonne qualité.

Comme il n'y a point de Carrieres où il n'y ait du Moilon, celui qui n'est pas bon pour bastir sert à faire de la chaux ou du plastre, dont le meilleur est celui de Montmartre, ou bien est rebuté comme bouzin & du tout inutile. Tout le moilon se paye à la toise cube, & l'Entrepreneur le fait entoiser.

Le Libage est une pierre imparfaite qui est employée brute ne pouvant estre taillée proprement : c'est la plus dure estant ordinairement faite des vieilles formes & ciel de carrieres, elle se paye à la voye qui en porte 5.6.0u 7 quartiers; on l'employe dans les fondations.

Les Pierres les plus éloignées dont on se sert à Paris, sont

celles de Senlis, de Vernon, & de Tonnerre.

La Pierre de Senlis, à 10. lieuës de Paris qui est aussi appellée Liaie, est blanche, dure & pleine: elle porte 14. à 15. pouces de haut; elle est propre à faire des plus beaux Ouvrages, & même de la sculpture; elle vient à Paris par la Riviere d'Oise dans celle de la Seine.

La Pierre de Vernon à 12. lieuës de Paris est durc & blanche comme le S. Cloud, il s'y trouve des cailloux qui la rendent difficile à tailler : on s'en sert à plusieurs usages, mais principalement pour faire des Figures; elle porte depuis 2.jus-

ques à 3. pieds de haut.

La Pierre de Tonnere à 30. lieuës de Paris est plus blanche; aussi pleine, & n'est pas si dure que le Liais: elle porte 16. à 18. pouces de hauteur; comme elle est chere, on ne s'en sert que pour des figures, des colonnes, des retables d'Autels, des tombeaux & autres Ouvrages curieux.

Les Pierres tendres sont faciles à tailler & se durcissent ordinairement à l'air; la meilleure est celle de S. Leu à 10. lieuës

de Paris par terre: mais quand elle n'est pas bien choisie, cette dureté n'est qu'aux paremens exterieurs où il se fait une croute & le dedans se mouline.

Les Carrieres de S.Leu fournissent de trois sortes de pierres en trois differentes Carrieres, qui sont le Trocy, le S.Leu, & le Vergelé. Le Trocy est une pierre ferme, pleine, blanche, qui ne se delite point; elle est bonne pour les saçades, & la sculpture s'ytaille proprement; il s'en trouve depuis 2. jusques à 4 pieds de haut. Le S.Leu est une pierre plus tendre, plus douce, plus jaune & de pareil banc que le Trocy. Le Vergelé est une pierre dure, rustique & troiiée: elle est bonne dans l'eau & au fardeau, elle est de même hauteur que le S.Leu; on en fait des voûtes de Ponts, d'Ecuries, de Ceves & d'autres lieux soûterrains & humides. Il se trouve à S Leu des pierres de toutes sortes d'échantillons même au Binar, elles se vendent au tonneau qui contient 14. pieds cubes.

Il y a aussi une espece de Vergelé à Carriere sous le bois dont le banc franc porte comme le S. Leu, mais elle est plus tendre, lus

grisatre & vénée, & ne refiste nullement au fardeau.

Voilà en general les especes de pierre qu'on employe à Paris: Il y a encore d'autres carrieres dont les pierres ne font pas considerables en comparaison de celles dont il est parlé ci-dessus. Or comme par succession de temps il a esté perdu plusieurs Carrieres, & qu'il y en a qu'on a abandonné, on en a aussi découvert de nouvelles. & l'on peut remarquer dans la construction des vieilles Eglises, Châteaux & autres bastimens à la moderne qu'on appelle gothiques, qu'ils sont plutost bastis de pierre dure & rustique que d'autres sortes, parce qu'en ces temps là on se servoit des entamures des Carrieres qu'on découvroit, & qu'on avoit plus d'égard à la durée future qu'à la beauté presente : Aussi par le déperissement de certains Edifices considerables, on peut observer combien il est important de bien choisir les pierres & de les employer aux endroits que leurs qualitez requierent. Car on ne doute pas que de certaines pierres seroient bonnes en certains endroits; mais

aussi que d'autres pierres y seroient incomparablement meilleures: ce que l'experience montre assez, & ce que ceux qui font bastir ne considerent pas par trop de ménage, particulierement pour des Edisses qui ne subsisteront jamais assez pour conserver la memoire des grands Personnages qui les ont éle-

vés, & l'usage pour lequel ils ont esté bastis. Le Grais qui est une espece de roche, se trouve en divers endroits: il se coupe & se debite comme les pierres des autres Carrieres, & se taille avec une pioche & à rebours; il y en a de doux ou tendre, & de rustique ou dur. C'est de ce Grais tendre qu'on voit des Ouvrages taillés avec une grande adresse & l'Architecture y peut estre coupé: proprement: Le plus beau & le meilleur est le plus blanc, sans fils, égal en couleur & dureté: ses paremens doivent estre piqués. Avec ces avantages, le grais a ce défaut qu'il est d'une grande charge, qu'il ne fait pas bonne liaison & glisse, & que les arettes s'en émoussent: aussi n'est-il propre qu'à faire des Ouvrages rustiques, comme des Cascades, des Grottes & des Fontaines, ainsi qu'a Vaux le Vicomte. Toutefois la necessité qui a contraint de se servir de cette pierre, fait qu'il s'en voit des bastimens considerables particulierement à Fontainebleau.

Le Grais dur n'est bon que pour paver : il se taille de trois grandeurs, les plus gros quartiers sont de 8. à 9. pouces cubes, Il s'assit à sec avec du sable de riviere, & c'est de cette grosseur dont on pave les ruës & les grands chemins; l'échantillon commun est de 6. à 7. pouces & se pose avec du mortier de chaux & sable, & sert à paver les Cours; & le petit échantillon est de 4. à 5. pouces, s'emploie avec du mortier de chaux & de ciment, pour paver les écuries, cuisines & autres lieux

servans aux necessitez des Maisons.

Les Paliers, Vestibules & Sales sont ordinairement pavés de pierre de Liais, avec de la pierre de Caën, ou d'Ardoise mélée avec celle de Liais de plusieurs grandeurs & figures. Toute sorte de pavé se toise à la toise superficielle.

#### DES MARBRES

#### ET DE LEURS DIFFERENTES COULEVRS.

Sous le genre de Marbre on comprend le Porphire, le Serpentin, & le Granite, qui ne different des autres Marbres, que par leur dureté extraordinaire. Il faut considerer les Marbres comme antiques, ou comme modernes. Par les antiques on entend ceux dont les Carrieres sont perdiies ou inaccessibles à nostre égard, & dont on ne voit que des morceaux restés des anciens Bastimens; & par les modernes ceux dont les Carrieres sont ouvertes & dont on pent tirer des blocs d'échantillon.

Entre les Marbres antiques, le Porphire qui est estimé le plus dur, se tiroit autresois de la Numidie en Afrique: & les plus grands morceaux qui se voient encore à present, sont les colonnes de sainte Sophie à Constantinople qui passint 40. pieds de haut. Les Anciens en faisoient des bassins de Fontaines, des Cuves de bains, & des Tombeaux comme celui de Bacchus à Su Agnés hors des murs de Rome: Un autre sous le Porche de la Rotonde qui est d'un excellent profil, & auquel ressemble celuy de Liberius & de sa femme dans l'Eglise Su Marie Majeure, & la Cuve de Dagobert à S. Denis en France: outre quantité de colonnes, de tables & de vases, il se voit en core des Figures & des Bustes de la même matière. Cette Pierre reçoit bien le poli, & la plus belle est celle dont le rouge est le plus vis, & les taches les plus blanches & les plus petites.

Il y a aussi du Porphire gris, dont les taches sont noires, &

qui est moins dur que le rouge.

Le Serpentin est une autre Pierre qui se trouvoit en Egypte : il s'en voit encore dans quelques Edifices antiques, à des compartimens de pavé & de Lambris, mais les morceaux n'en sont pas sort grands : les Italiens à cause de sa rareté ne l'employent que par incrustation. Sa couleur est d'un verd

brun avec de petites taches quarrées & rondes, mêlées de quelques vénes jaunes & d'un verd pâle ou verd de ciboule. Cette Pierre est aussi dure que le *Porphire*, & se travaille de même.

Le Granite qui se tiroit de la Thebaide, est de deux sortes, l'un dont le fonds est rougeatre & tacheté de blanc, & l'autre bleuatre & tacheté de gris : cette Pierre est fort dure & reçoit mal le poli. Les Obelisques du Vatican, de S. Jean de Latran, de la Porte du Peuple & tant d'autres, ainsi que les colonnes du Porche de la Rotonde, du Temple de la Concorde, & de la pluspart des Basiliques à Rome, font connoître qu'il n'y a point de pierre dont on ait tiré de si grands morceaux; & par la quantité des troncs de colonnes qui servent encore aujourd'hui de bornes dans tous les quartiers de cette Ville, on peut juger qu'elle estoit si commune, que non seulement les Edifices publics, mais encore la plûpart des Maisons des particuliers en étoient ornées. Il y a encore une autre pierre dont on ne voit que les colonnes d1 Porche du Temple d'Antonin & de Faustine: elle est prefque aussi dure que le Granite, & sa couleur est par ondes mêlées de vénes bleues & grises. Plusieurs ont crû que c'estoit une composition, & qu'elles avoient esté fonduës: mais ce n'est effectivement qu'une pierre particuliere qui tient plutôt de la Roche que d'aucun autre Marbre dont on ait connoissance.

Il paroist par la quantité de fragmens qui restent de divers marbres que les Anciens qui en avoient en abondance, les em ployoient plutost solides que par incrustation. Ce qui fait qu'on ne voit plus de grandes pieces de marbres pretieux; est qu'ils ont esté debitez pour en revestir par compartimens le dedans des Edifices modernes; car il y a une infinité de disserens marbres antiques, que les Italiens ne connoissent que sous le nom de Mischiati ou mêlés quand il s'y rencontre des taches ou des vênes de dissérentes couleurs: & si quelque couleur y domine, comme le rouge ou le verd, ils les appellent alors Rosso-Antiquo, ou verd Antico, telles sont les colonnes des

Niches de l'Eglise de S. J:an de Latran d'une singuliere beau-

té, dont le verd tire sur l'Emeraude.

Le Marbre noir des Anciens n'estoit autre chose que la Pierre de touche ou de Parangon: il venoit d'Egypte, aussi voit-on encore au pied de l'Escalier du Capitole, des Sphinx taillés de cette pierre. Quant au Marbre blanc, il se tiroit de plusieurs endroits de la Grece; mais celui de l'Isse de Paros si renommé par les Auteurs de l'antiquité & dont la pluspart des Statües antiques sont faites, estoit le plus considerable, il est un peu jaunâtre & transparant, & plus tendre que celui que nous avons à present, ce qui fait qu'il approche de l'Albastre, quoy qu'il ne soit pas si blanc.

Si les Anciens n'ont rien épargné pour la découverte des Marbres, les Modernes (particulierement en France & en Italie) n'ont pas eu moins de soin de les rechercher: & ce qui fait qu'on a tant découvert de Marbres inconnus aux Ancens, c'est que la pluspart des terresd'où les Grecs & les Romains faisoient venir ceux dont ils se servoient, sont aujour-d'huy possedées par des Peuples avec qui nous n'avons point de commerce: ainsi la necessité nous a fait rencontrer chez

nous, ce que l'ingratitude des Barbares nous auroit pû refufer.

Le plus beau Marbre blane vient aujourd'hui de Carrare, où il s'en trouve des blocs de telle grandeur qu'on veut; il est dur & fort blanc; quelquefois il s'y rencontre des sils & des cristalins durs. Il vient aussi du Marbre blanc des Pirenées, qui n'est pas si beau que celuy de Carrare, & qui est de même qualité que le Marbre blane Antique, quoiqu'il ne soit pas si dur.

Le Marbre noir qui vient de Dinan est plus parfait que celuy de Namur, qui se debite la pluspart en Hollande pour du

Carreau, dont on fait un grand trafic.

Prés de Carrare, il se trouve du Marbre blanc vénè de noir, comme à Brabançon du noir véné de blanc.

Il se trouve dans les Pirenées un marbre appellé Bresche

de plusieurs sortes. Il y en a de la grise & de la noire; à la grise le gris domine, mêlé de blanc & de jaune pâle: & la noire a des vénes blanches. La Bresche d'Italie est noire & b'anche, & quelquesois mêlée de violet; & la petite Bresche de Saraveze est blanche, violette & jaune.

Le Portoro est un marbre noir véné ou taché de jaune : le plus beau est celui ou le noir & le jaune sont plus vis., & plutost par taches que par veines : il se tire des Pirenées, prés

de Carrare.

Le Marbre de Sicile est rouge brun, blanc & verd rayé.

Le Serancolin est gris, jaune & rouge, & transparant en quelques endroits comme de l'Agathe, le plus beau est fort rare & fort cher: il vient aussi des Pirénées.

Le Verd de Campan est rouge & blanc: & le verd qui y domine est véné, tacheté & inégal; il se trouve aussi présde Carrare du Verd qu'on nomme d'Egypte en Italie, & d'autre verd appellé Verd de Mer.

On tire prés de la S' Baume en Provence du Marbre blanc & rouge mêlé de jaune presque semblable à la Brocatelle;

mais il est filardeux.

Le Marbre de Languedoc a le fonds rouge, véné & taché de blanc: & celui de Narbonne est d'un rouge pâle, couleur

de chair, mêlé de taches blanches.

Le Marbre de Rance est rouge avec des vénes blanches; il s'en trouve des blocs de telle grandeur qu'on veut. Celui de Hou est mêlé de rouge & de blanc qui y domine, il est aussi dur que le Rance; mais il s'y rencontre des fautes & celuy de Gauchenet est blanc & rouge, plus tanné que le Rance.

La Brocatelle vient d'Espagne du costé d'Andalousse: elle est mêlée par taches de gris, de blanc & de jaune. Ce Marbre est rare & les quatre colonnes du principal Autel de l'Eglise des Mathurins à Paris sont des plus beaux & des plus grands morceaux qu'on voye de cette espece.

Par le denombrement que je viens de faire des Marbres,

on peut avoir connoissance de la pluspart de ceux qu'on employe aujourd'huy. Ils se vendent tous au pied cube, & leur prix depend de la rareté du marbre, & de la grosseur du blocils sont presque tous de mêm poids; mais de differente dureté. Le Marbre generalement n'a point de lit, & il est sujet à s'éclater à cause des fils qui s'y rencontrent, outre que l'inegalité de sa dureté & les cloux qui s'y trouvent le rendent difficile à tailler, particulierement celui d'une même couleur comme le blanc. Tous les Marbres reçoivent assez bien le poli; mais il est necessaire que les paremens en soient bien dresses au ciseau quoy que sciez, parce qu'estant luisant, les paremens gauches & par ondes y sont fort sensibles.

## DE LA LIAISON DES PIERRES.

Par le mot de liaison on entend deux choses dans l'art de bastir, dont l'une cst la maniere d'arranger les pierres ensemble, de telle sorte qu'estant enclavées les unes avec les autres, elles ne sassent qu'un corps : Et l'autre se prend pour le mortier ou matiere qu'on employe humide, autant pour remplir les joins & le vuide qui se rencontre entr'elles, que pour les lier les unes avec les autres; & c'est de cette derniere liaison dont je pretens parler en cet endroit, patce que ses bonnes qualitez ne sont pas moins necessaire que le choix des pierres.

Le Mortier qui compose la meilleure liaison, est ordinaitement fait de chaux & de sable, & ces deux matieres s'unissent ensemble de telle sorte, qu'elles entretiennent aussi les Pierres & les Moilons: d'où il arrive assez souvent que dans la demolition des anciens Edifices, ils se cassent plutost que

de se separer,

Le meilleur fable cit celuy de riviere qui est graveleux : ensuite le sable rouge ou blanc, mais qui a le grain le plus gros; & ensin le sable noir de cave. Il suit sur tout observer que le plus sec, & qui s'attache le moins àtout ce qu'il touche

cuite, la plus blanche, la plus grasse & celle qui n'est point eventée; Il s'en fait en divers endroirs où la pierre se trouve propre pour cét esset, & d'où le bois à brûler n'est pas loin, parce que la cuisson rend cette mariere fort chere; C'est aussi pourquoy l'Entrepreneur rabat au Marchand les biscuis ou cailloux qui restent dans le bassin lorsqu'on esteint la chaux. Celle de Melun est fort estimée, parce qu'outre qu'elle est de bonne consistance, elle soisonne plus qu'aucune autre. La chaux se mesure avec une espece de muid composé de six sutailles.

Il faut que le bon Mortier soit composé de deux tiers de sable & d'un tiers de chaux, ce qui dépend aussi de la bonté du sable: & il y a autant de défaut à mettre trop de chaux qu'à l'épargner, parce que moins le sable se rencontre des qualitez cy-dessis declarées, plus il faut de chaux; c'est pourquoy on met quelquesois deux cinquiémes de chaux, sur trois de sable, mais jamais la moitié: outre la quantité de ces deux matieres, il faut la qualité del'eau pour les detremper: la meilleure est celle de riviere, depuits ou de cîterne: celle des marais, ni de la mer n'estant pas propre. Le Mortier pour estre bon, doit estre broyé & corroyé dans le bassin, afin que la chaux & le sable soient bien incorporés ensemble, ce qui se connoît lorsque n'estant pas trop abbreuvé, ceux qui le broyent ont de la peine à retirer le rabot du bassin.

Il se sait aussi du Mortier de ciment pour les Ouvrages qu'on sonde dans l'eau, parce qu'il resiste plus à l'humidité que celui de sable; le tuilleau ayant déja esté cuit. Le ciment de tuilleaux concassés est meilleur que celui de brique, il se broye avec de la chaux vive dont un tiers sussit sur deux tiers de ciment: outre qu'il sert à la liaison des pierres. On sait aussi des aires ou couches de mortier de chaux et de ciment, qui ne saissant qu'un corps sort dur, servent à conserver le dessus des voûtes exposées à l'air. On peut encore paver les Aqueducs, Canaux & bassins de Fontai-

nes de petit caillou de vigne bien lavé & netoyé qu'on em-

ploye avec le mortier de chaux vive & de ciment.

Le Plastre est une matiere fort necessaire, & qui contribuë le plus à la propreté & à la durée de nos bastimens : ses bonnes qualitez sont d'estre bien cuit, blanc, gras, & point eventé: Le meilleur se fait à Montmartre prés de Paris. Il y a aussi plusieurs autres Carrieres où le moilon se trouve propre pour cét effet; cependant ce moilon quoy que bien gissant n'est pas bon pour les fondations, parce qu'il se mouline & se pourrit à l'humidité. Le plastre sert pour la liaison, pour les cresp's, enduis & ravalemens: on l'employe ou gros, ou au panier, ou au sas selon les divers Ouvrages, le hale le fait mieux seicher; Quand le Plastre pur est sec, il est d'une dureté extraordinaire, comme on peut le remarquer aux tuyaux & languettes de cheminées qui subsistent quoi que fort minces. Le Plastre est sujet à se gercer & à se fendre lorsqu'il est employé dans la gelée, & qu'il ne seche pas à loisir, ou bien lorsqu'il n'est pas travaillé de suite, & avec l'art que la pratique enseigne. On mesure à Paris le Plastre au muid qui fait 36. sacs ou 3. voyes.

Au defaut du plastre on se sert de Stuc, particulement en Italie, autant pour les saillies d'Architecture, que pour les sigures & les ornemens de Sculpture: mais il n'est propre que pour les dedans, aussi ne s'employe t-il ici qu'à la Sculpture: Pour faire une Figure, on commence par l'ame ou noyau avec un mortier composé a'un tiers de chaux & de deux tiers de sable de riviere, ou de poudre de brique en pareille quantité, ce qui fait un ciment assez dur: & on acheve ensuite la figure sur cette ame avec un mortier d'un tiers de chaux vieille éteinte, & de deux tiers de poudre de marbre blanc; ce qui est proprement le vray Stuc qui se travaille avec l'espassule, la brosse, & quelques linges rudes pour finir. Cette matiere se conserve long-tems comme il paroît en plusieurs Edisses antiques, où sont restés des or-

nemens de stuc depuis plusieurs siecles.

Il y a encore des Mortiers de moindre qualité & consistance que ceux dont il est parlé ci-dessus, mais dont on ne se sert que par épargne, ou parce que les matieres ne se rencontrent pas pour les faire aussi bons que les autres; le moindre est celui de terre franche detrempée avec de l'eau, ou de terre jaune avec un peu de paille hachée, & quelque peu de chaux, on nomme ce mortier, de la bauge. Il se fait aussi du mortier de chaux & de sable blanc, au lieu de plasstre, pour les enduis & ravalemens, comme à Fontainebleau. Il n'y a que la necessité qui doive contraindre de se servir de ces sortes de matieres.

# DE L'USAGE DU FER DANS LES BASTIMENS.

N connoît par les restes des Edifices antiques que l'usage du Fer n'estoit pas si commun qu'il est à present, parce qu'on se servoit alors plutost de la bronze qui est plus durable que le Fer: outre que les Anciens ne l'employoient pas en si grande quantité que nous, ne faisant que quelques crampons de bronze pour entretenir & lier ensemble les

pierres.

Tout le Fer qui s'employe dans les Bastimens sert à la solidité, ou à la seureté: ou à l'un & à l'autre. Celui qui sert à la solidité, est reputé gros ser, comme les Tirans, Ancres, Linteaux, Platebandes, Boulons, Manteaux de cheminées, Barres de Tremies &c. Et celui qui sert à la seureté pour la sermeture des lieux, est appellé Fer de menus Ouvrages, comme Serrures, Pantures, Fiches, Targettes, Loquets &c. Ce n'est pas qu'il n'entre du gros Fer dans ce qui regarde la seureté, comme les Barreaux des Croisées, & les Barres & Fleaux pour fermer les portes.

Le Fer dans les Edifices a cet avantage que par son moien un mur de moindre épaisseur, subsiste mieux qu'un plus gros









où il n'y en a point. On met à present les ancres dans œuvre aux murs de face & entaillées dans les chaînes de pierres, parce que lorsqu'elles paroissoient au dehors, quoique cette maniere semblat plus solide, les saçades en recevoient une grande difformité. Mais comme le ser ensermé dans la pierre & le mortier, est sujet à se roisiller, on se sert d'une precaution dans les Edisices considerables, qui est de l'enveloper de plomb mince; ce qui à la verité le garantit un peu de l'humidité de la pierre, mais ne peut cependant empêcher qu'il ne jette sa rouille au dehors.

Pour revenir à l'usage du Fer, il est important de n'en mettre que dans les endroits qui en ont besoin, & qu'il soit d'une grosseur convenable, parce que non seulement la depense en est grande, à cause du poids, mais aussi parce qu'il divise la liaison dans les petits murs. Ainsi la quantité du gros ser n'est utile que dans les grands Edisces, où les pierres estant des plus gros quartiers, l'alteration qui s'y fait pour les per-

cer & boulonner, n'est pas sensible.

Le Fer est principalement necessaire pour empêcher les Arcs & les Platebandes de s'écarter, aussi est-ce le seul remede pour retenir les Édifices qui menacent ruine, qui ne seroit pas arrivée, si par une judicieuse precaution on en cût mis en les bâtissant. C'est encore par le moyen du ser que les Ouvrages Gothiques, que nous appellons modernes, subsistent avec admiration. Ce qu'on reconnoît par leur demolition, où il ne se trouve pas une pierre au dessus des Massis qui ne soit scellée en plomb avec des boulons ou des goujons de ser-

Les grosseurs generales du grosser, tel qu'il est livré par les Marchands, ne doivent pas estre diminuers pour la solidité des Ed sices, il est seulement forgé des longueurs & formes necessaires dans ses extrémitez, parce qu'un Tirant ne manque pas par sa grosseur qui est d'environ 15, lignes, mais p'utost par l'œil ou le crochet, lorsqu'ils ne sont pas bien forgés. Or c'est dans le choix de ces grosseurs que conssite l'économiè de celui qui conduit l'ouvrage, dautant que l'Ouvrier ne s'attache qu'à multiplier les cents de ser; ainsi il saut que l'Entrepreneur sçache ce qu'un Ancre, un Tirant & les autres pieces doivent avoir de gros, & par consequent de poids sur leur longueur à proportion de la grandeur de l'Edisse. Les manteaux de cheminées ont ordina rement de grosseur 12. lignes sur 4. à 5. pieds, les Linteaux & Platebandes 15. lignes, & les basses de Tremies qui sont de ser plat 3. pouces sur 6. lignes d'épaisseur: mais il est impossible d'écrire sur ce sujet, sans un détail ennuyeux, à cause de la varieté des Ouvrages & de la disserence pratique des Ouvriers.

Tout le Fer qui paroît au dehors doit estre imprimé de quelque couleur pour éviter la roiiille, comme de verd pour les Jardins & de noir pour les Portes de Vestibules, & Rampes d'Escaliers, & pour les clostures de Coars, Chœurs d'Eslis & grilles de Couvens, dont on peut dorer fort à propos les liens & les ornemens, tant de ser enroulé, que de tole relevée, selon la dignité du lieu & la dépense qu'on veut faire.

De tous les Ouvrages de Serrurerie les Rampes d'Escaliers & les Balcons, sont les sujets où le dessein a le plus de part: On les sait par grands panneaux ou par pilastres en maniere de balustres qui répondent à chaque marche; mais sur tout il faut éviter le travail inutile, qui ne fait que de la consusion, & observer qu'il y ait plus oft des enroulemens que de la tole relevée, parce que les ornemens de tole rendent l'Ouvrage moins à jour, amassent de l'ordure, & acrochent les habits en passant; seur hauteur doit estre de 2. pieds 8. pouces, ou de 3. pieds avec une petite frise de postes ou d'entrelas sous la barre d'appuy.

Le Fer de menus Ouvrages qui sert à la seureté, conssiste en plusieurs pieces qui n'ont d'autre usage, que d'ouvrir & fermer les lieux, comme les serrures, verroux, targettes, loquets, fiches simples à doubles nœuds, & à vases, heurtoirs, boutons, rosettes, entrées, crampons & autres qui sont pro-









portionnés aux portes, croifées & placarts, où on les met en usage. Il est necessaire qu'ils soient du meilleur ser, qui ne soit, ni aigre, ni cassant : mais bien forgé, bien lumé, poli & rivé, que les ressorts & mouvemens en soient saciles & solides; que les cless des serrores ne soient ni trop pesantes, ni

trop courtes, & que le paneton en soit bien évidé.

On a depuis quelque-tems fait beaucoup de menus Ouvrages au dehors, que les Marchands vendent à la douzane, ce qui est de grand soulagement pour ceux qui sont bastir, tant à cause du bon marché, que parce qu'il ne faut que le tems de les poser. On trouve des garnitures pour les plus grands placars, & c la a esté si avantageux, qu'on s'est même servi de cet expedient pour quelques Maisons Royales. Il faut toute-fois avoiier que ces sortes d'ouvrages, ne peuvent êst e ni si bons, ni si convenables aux endroits où on les veut placer, que ceux que sont les Serruriers qui y apportent d'autant plus de soin qu'ils y sont engagés par un plus gros interest; mais il saut aussi avoiier qu'ordinairement les Serruriers se servent de ce même expedient, & vendent ces Ouvrages de dehors, comme s'ils estoient faits entierement de leurs mains, aprés y avoir seulement poli ou changé quelque chose.

Quant aux qualitez du Fer, pour estre bon, il doit estre d'un grain petit, clair & égal, sans pailles, doux à la lime, sans fautes dans la longueur de ses barres, bien droit & bien équarri. Je ne pretens pas parler ici du ser dont on se sert pour les machines, parce qu'il n'est point des grosseurs ordinaires, & qu'il le faut forger exprez & de signre bien differente de celui des Bastimens. Pour ce qui est de l'Acier, il n'est d'aucune utilité, que pour les outils dont d'aurres ont trai-

té assez amplement,

## DES BOIS QUON EMPLOYE

#### DANS LES BASTIMENS.

L'Edifices, a donné lieu à plusieurs Ordonnances de nos Rois, pour la conservation des Forests, afin que les proprietaires n'en pussent pas disposer selon leur volonté, au dommage des dites Forests, & qu'il n'arrivât aucun déperissement, en faisant couper les Bois hors de l'âge & de la saison qu'ils doivent estre abatus. Entre tous les Bois propres à bastir, le chesne tient le premier rang, autant pour la bonté de sa consistance, que pour sa durée, estant bon dans l'eau, à l'air, & au dedans des Bastimens, selon qu'il est mis à propos en sa place.

Toutes les especes de chesne se reduisent principalement à deux, qui sont le bois tendre ou gras, qui est propre pour les Ouvrages de Menuiserie, & celui qui est rustique & dur, pour la Charpenterie: ses qualitez dependent aurant du terrain où il est crû, que de l'exposition du Soleil qu'il a receu; c'est pourquoi le bois tendre est celui qui croist au dedans des Forests dans un bon sonds de terre, sans estre beaucoup exposé aux rayons du Soleil, & le rustique au contraire vient dans une terre sorte, ou dans un sonds pierreux & sabloneux, & au bord des Forests, recevant l'ardeur du Soleil une grande partie du jour.

Or comme le mauvais employ des Bois dans les Bastimens est fort dommageable, on ne sçauroit y apporter trop de precaution, afin de n'estre point obligé de retirer de méchantes pieces de bois pour en mettre de meilleures, comme il arrive assez souvent, peu de tems aprés que le Bastiment est achevé; c'est pourquoi la connoissance des bonnes ou mauvaises qualitez du bois est absolument necessaire; parce que l'Entrepre-

neur est garant pendant quelques années du deperissement sensible du bois qu'il a employé & est obligé d'en mettre d'autre

à ses frais & dépens.

La mauvaise qualité du Bois, procede de deux causes, ou de sa propre constitution, ou de ce que sa coupe n'a pas esté faite à propos: De tous les desauts dans le bois, la roulure est le plus considérable. Le bois roulé se connoît loisqu'on y remarque plusieurs cernes dans son pied, & qu'il ne sait pas de liaison, ensorte que la seve de la croissance d'une année, ne sait pas corps avec la precedente, & ainsi des autres. Le Bois gelis est encore une espèce de roulure, que la gelée a fait gercer, & n'est pas encore bon à bastir. Le Bois tranché est celui qui n'estant pas de sil, est sujet à se casser, car il y a des nœuds vicieux qui coupent la piece, ainsi que les malandres qui sont des nœuds pourris. Pour le Bois mort en pied il n'est nullement bon, parce qu'il se pourrit dans les lieux humides, & qu'il se pulverise dans ceux qui sont sessions.

Quant à la coupe des Bois, il est aurant dommageable de les abbatre dans leur jeunesse, que lorsqu'ils sont fort âgés, & sur leur retour. Le chesne pour estre de longue durée, & en avoir de grandes pieces, doit estre coupé dans sa force, depuis environ 60. ans jusques à 200. parce qu'il deperit toûjours au delà de 200. ans, la nature ne lui sournissant plus cette seve qu'il faisoit crosstre, & l'entretenoit en bon état. Il faut aussi observer qu'il doit estre coupé en decours de la Lune & pendant les mois de Decembre, Janvier & Fevrier, & peut estre employé la même année pour la Charpenterie, & 3. ou 4. ans aprés pour la Menuiserne, pour laquelle il ne seauroit estre asser sec; c'est pourquoi cstant gardé 12. ou 15. ans dans un lieu où il se puisse conserver, il est encore meilleur, & plus

facile à travailler.

Tous les Bois dont on use dans les Bastimens sont ou de brin, ou de sciage. On entend par Bois de brin un arbre dont la tige de ronde qu'elle estoit est équarrie & réduite à quarre faces, en ostant les quarre dosses flaches: Les pieces les plus parfaites, sont les plus droites, sans aubier, ni flaches, ni nœuds vicieux, & dont les arrestes sont bien avivés: Si la piece est forte, on peut tirer des dosses flaches quelques plate-formes. Le Bois en grume est celui qui est abbatu sans estre équarri, & cet équarrissement reduit la piece aux deux tiers de sa grosseur; lorsque la piece n'est pas droite, ou qu'elle a quelques nœuds vicieux, on la debite, & de ce bois tortu on tire des courbes qui servent aux Dômes, ou aux combles arondis, & aux plasonds.

Le Bois estant donc une matiere si utile, on tâche d'avoir peu de dechet en le debitant; c'est pourquoi il y en a de plusieurs échantillons ou grosseurs ordinaires, dont on se sert dans les Bastimens communs, & qu'on trouve chez les Marchands Car pour les Ouvrages extraordinaires, il faut envoyet dans les Forests des personnes intelligentes, qui le fassent debitet des grosseurs dont a besoin, & sur tout observer que le bois de charpente ne se fait point de branchage, si ce n'est pour

quelques courbes.

Les plus grandes poutres ne peuvent gueres avoir que 7. à 8. toiles de longueur, sur 2. pieds de gros, & les plus petites appellées poutrelles 15. à 16. pouces de gros sur 4. toises de longueur, & ainsi des autres à proportion; pour le bois d'un pied, on en fait les fermes des grands Combles, & les planchers des grandes Pieces, où on employe aussi des solives de sapin, mais le chesne est toûjours meilleur, & tous ces bo's doivent estre de brin : on se sert aussi de bois de brin court pour les courbes rampantes & limons des Escaliers, & autres endroits qui se taille par un grand delardement. Quant au Bois de sciage, on le debite ordinairement de bois courts & gros, & des pieces qui sont les moins saines pour estre mises en œuvre de leur grosseur: on en fait des solives depuis 5. & 7. pouces de gros, jusques à 8. à 10. pouces, sur 12. 15. & 18. pieds de longueur. Les poteaux de cloiton & d'huisseries, sont de 5. à 7. pouces de gros sur diverses longuours, & ceux des cloisons qui portent à faux & qu'on laisse

creuses afin de les rendre legeres, sont de tiers poteau resendu qui a 4. & 5. pouces de gros. Le chevron cit ordinairement de 4. pouces de gros sur 12. pieds de longueur. Ces Bois se trouvent de toutes ces grosseurs sur les Ports ou dans les Chantiers.

Le Bois se toise à la piece, qui est reglée à 12. pieds de long, sur 6. pouces de gros, ensorte que les quantitez au dessous & au dessus se reduisent à celle-ci, pour la facilité du Toisé. Le marché se fait au cent de ces pieces, dont dix composent le millier.

# DE LA COUVERTURE DES COMBLES.

N couvre les Edifices de differente maniere eu égard à leur dignité, à la dépense qu'on veut faire, & aux matieres que le pays produit, & à la pente des Combles. Les plus bas qui sont presque en terrasse, & qu'on ne découvre pas du pied du Bastiment, à l'usage du Levant & de l'Italie, doivent estre couverts de cuivre ou de plomb, qui se peut employer à des combles roides, ainsi qu'il se voit sur quelques Eglises & autres Edifices considerables. Quant à l'Ardoise, on en couvre les Hostels & Maisons de distinction; car pour les Maisons particulieres, elles sont couvertes de thuile, qui se peut faire facilement en beaucoup d'endroits: On se sert aussi de bardeau pour les appentis à cause de sa legereté. Pour les autres matieres dont on couvre, comme les Ecailles de roches dont on se sert dans les Alpes, dans les Pyrenées & autres Pays de montagnes, elles ne sont pas confiderables.

## DU PLOMB.

E meilleur Plomb qui vient d'Angletere, est le plus épuré, le plus doux, dont les tables sont bien liées & sans cassure. Il s'employe ou noir ou blanchi. Le Plomb noir sert pour les Terrasses, Chêneaux, canons de Goutieres, chausses d'Aisances, scellements de crampons de bronze ou de fer & autres Ouvrages où l'utilité est plus necessaire que la beauté; l'épaisseur de cette sorte de Plomb sussit de 10. à 11. livres pour le pied en quarré. Quant aux Tuyaux de Fontaines, leur épaisseur depend de la grosseur & de la pente de la conduite, ainsi que pour les Res rvoirs, eu égard à la quantité d'eau qu'ils retiennent; ce qui est une connoissance particuliere reservée à ceux qui font profession de la science Hydraulique; mais on ne peut pas douter qu'il est toûjours fort à propos de les faire p'utost épais que minces.Le Plemb blanchi, non seulement est utile sur les convertures, mais d'un grand orn ment, aux endroits où il est employé, comme aux Enfaistemens, Amo t'ssemens, Boursaux, Ennusures, Erestiers, Bavettes de chêneaux, Cuvettes, Tuyaux de descentes apparens, ornemens de Goutieres, & Lucarnes de toutes sortes. Il sussit pour ces sortes d'Ouvrages que le pied quarré peze 9. à 10. livres. Le Plomb sert aussi en table mince pour les joints des pierres & des marbres. Au défaut de la bronze qui couste b aucoup, on fait de la sculture qu'on nomme de métail qu'est du meilleur plomb sur lequel on met la quatre ou cinquiéme partie d'estain, selon le plus ou moins de relief qu'ont les Ornemens & les Figures. Ce métail est facile à reparer, & la couleur de bronze ou d'or qu'on y donne la sse à douter de quelle matiere est certe sculture. Le Plomb se paye au millier de livres, compris la façon & la pose. La Soudure qui cst de deux livres de Plomb sur une livre d'Estain, se paye à la livre separement.

#### DU CUIVRE.

Lestd'un grand poids, il est sujet à se casser, & par consequent d'un grand entretien; c'est pourquoi on se peut servir comme en Suede de cuivre reduit en tables minces d'environ 2. pieds de large, dont on couvre fort à propos les combles, quelques pentes ou inclinaisons qu'ils aient. Il entre fort peu de soudure pour joindre ces tables, parce qu'elles s'assemblent par des replis qui forment des arestes en leurs joints montans environ d'un pouce de haut, ce qui facilite l'écoulement des eauës pluviales, on peut remarquer combien cette pratique réussit, par la dépense que le Roi a depuis peu faite pour couvrir l'aîle droite de son Château de Versailles,

## DE L'ARDOISE.

IL y a de deux sortes d'Ardoise, la dure & la tendre. La dure qu'on nomme pierre d'Ardoise; sert pour faire du pavé & des tables, & la tendre est celle qui se débite de telle épaisseur qu'on veut, & sert pour la couverture des combles. Il s'en trouve en France dans l'Anjou & à Mezieres, mais celle d'Anjou est la meilleure, parce que celle de Mezieres est verdâtre, se feiillette, & s'en va en pouriture. La beauté de l'Ardoise consiste à estre bien noire, bien équarie & d'égale épaisseur. Il y a de l'Ardoise de plusieurs grandeurs: la quarrée forte a 11. à 12. pouces de long, sur 7. à 7. pouces & demi de large, & s'employe à 4. pouces de purcau ou d'échantillon. L'Ardoise sinc est de même grandeur, mais moins épaisse de la moitié. Il y a ensuite la rouge noire qui est de même grandeur, & le rebut de la forte, dont on se sert le long de la riviere de Loire. L'Ardoise appellée grosse ou rou-

ge noire est de quatre sortes, la plus grande a 15. pouces de long, à laquelle on donne le tiers de pureau. La seconde a un pied avec 4. pouces d'échantillon. La troisséme 10. pouces sur 3. pouces & demi de pureau. & ensin la petite 8. pouces de long sur 3. pouces de pureau. On fait la Cartelette de la plus belle Ardoise, elle a 8. pouces de longueur sur 4. à 4. pouces & demi de large avec 3. pouces & demi de pureau. On taille ces Ardoises en écailles, pour les Dômes, Clochers, Combles courbes, & à l'Imperiale. On employe l'Ardoise sur des lattes de fente, avec contrelattes de sciage. Les lattes de fente ont 4. pouces de largeur sur 4. pieds de longueur, attachées avec deux clous sur chaque chevron. Les Contrelattes de sciage sont de même longueur & largeur,& de 4.à 5. lignes d'épaisseur.

#### DE LA TUILE.

Prés l'Ardoise la Tuile plate est la plus propre ma-Atiene dont on couvre les Maisons, parce qu'en plusieurs endroits il se trouve de la terre propre pour la faire, mais elle est beaucoup meilleure en certains lieux qu'en d'autres. La meilleure Tuile vient de Passy prés de Paris, & de Bourgogne, pour celle du Fauxbourg S. Antoine, elle sujette à se feüilleter & à venir en pourriture. Il y a de deux soites de grandeurs de Tuile, celle du grand & celle du petit moule, car pour le moule bastard on ne s'en sert plus. La Tuite du grand moule porte un pied de long sur 8. pouces & demi de large avec 4. pouces de pureau, & celle du petit moule a 9. à 10. pouces de long sur 5. pouces & demi de large, à laquelle on donne 3. pouces un quart de pureau. La Tuile pour estre bonne doit estre bien cuite, bien droite, & doit sonner clair lorsqu'on la frape. Il y a aussi des Tuiles creuses ou slamandes, mais elles ne sont ici guéres en usage. La latte à Tuile à 2. pouces de large sur 4. pieds de long, & la contrelatte pour la Tuile autant, s'il y a 4. chevrons à la latte, mais s'il

n'y en a que 3. il faut de la contrelatte de sciage. Toute latte & contrelatte tant de sente que de sciage, doit estre sans aubier, les Couvertures se mesurent à la toise superficielle. Or comme ces sortes d'Ouvrages sont sujets à de grandes reparations, il est plus avantageux aux Bourgeois de donner au Couvreur une somme par maison pour l'entretien, asin de n'estre pas obligé de la reparer si souvent.

## DES VITRES.

l'Ulage du Verre plat a esté inconnu aux Anciens; puisqu'sils se servoient d'Albastre ou de Corne fort mince pour fermer leurs Croisées & se defendre des injures de l'air. Ces matieres quoique prétieuses, estoient bien moins propres que le verre, puisqu'elles sont plus obscures. Il y en a en France de deux sortes, le commun & le blanc. Les plus beaux Verres vienent de Cherbourg, qu'on nomme Verres de France, & les moindres de Lorraine. La beauté du Verre consiste à estre droit, clair, sans bouillons ni boudins: on l'employe en paneaux ou en carreaux. Les Panneaux sont ou à petits carreaux ou à paneaux de bornes. On donne à ceux-ci diverses figures de compartimens, & les plombs dans lesquels ils sont assemblez doivent avoir au moins 3. lignes & 5. au plus. Pour les carreaux on les met en plomb aux chassis des appartemens un peu considerables, & en papier à ceux des moindres, & aux contrechassis d'hiver. Le principal appartement d'un Palais peut estre vitré fort à propos de verre blanc, & quelquefois de glaces. Le Verre de France se vend au panier qui est de 24. plats de 2. pieds & demi de diametre, dont on peut tirer quatre pieds de verre. Le Verre de Lorraine qui est jetté en sable, se vend au balot qui est de 25. liens, & chaque lien de 6. tables dont chacune fait 2. pieds & demi de Verre. Les Ouvrages de Vitrerie sont payés au pied superficiel, tant les carreaux que les panneaux. Les carreaux qui passent un pied augmentent beaucoup de prix & se payent à la piece; les Vitriers sont obligez à la pose aux, liens, pointes, & verges de ser suffisantes.

## DE LA PEINTURE ON IMPRESSION

#### DANS LES BASTIMENS.

PAr le terme de Peinture dont on se sert ici, on ne pretend pas parler des diverses parties de l'Art de peindre, mais seulement des couleurs qu'on employe sur le bois, le ser, le plomb & toute matiere qu'il convient peindre ou imprimer d'une ou de plusieurs couches, autant pour la conserver que

pour la rendre plus d'union par une seule couleur.

La plus belle couleur est le Blanc, parce qu'il augmente la lumiere & réjoiit la veuë Il y en a de plusieurs sortes. Le blanc de Ceruse, & le blanc de plomb s'employent à l'huile: pour les détremper aprés qu'ils sont broyez on y ajoûte un poisson d'huile de noix par livre, ou demi poisson avec autant d'huile de Therebentine. Le blanc de Roiis n s'employe à détrempe avec la colle de gans, & pour le rendre plus beau on fait la seconde couche de blanc de plomb ou de ceruse.

Le Blanc qu'on nomme des Carmes se fait sur des murs bien secs avec de la chaux de Senlis éteinte, où l'on mêle de l'alun: on prend le dessus qui est le plus pur dont on met 5. ou 6. couches, & quand il est sec on y passe la main avec un

gant blanc pour le rendre plus luisant.

Le Gris se fait de blanc, avec du noir d'os, de charbon, ou de sumée. Il est necessaire de passer un lait de chaux sur les vieux murs avant que de les peindre en détrempe:

Le Jaune se fait d'ocre qui s'employe à l'huile & en detrempe, il faut plus d'un poisson d'huile par livre de couleur, & on en met deux couches, la premiere est plus forte d'huile que la seconde. La couleur d'olive se fait avec de l'ocre jaune, du blanc & du noir de charbon. Le Brun rouge ou rouge brun est un ocre brûlé & s'employe comme l'ocre jaune. Le Bleu dont on peint des Grotesques & des ornemens sur le blanc, se fait de bleu d'Inde, ou d'email, ou avec de la cendre bleiie.

Le Verd dont on se sert pour peindre les Treiliages, les Portes, Grilles & Banes des Jardins, se fait de verd de montagne qui s'employe avec du blanc de ceruse qui est la seconde couche (la premiere estant de blanc pur,) & aprés en met le verd pur de montagne, qui devient plus beau avec le tems. Le verd de gris est moindre & noircit davantage que celui de montagne. Le tout s'employe avec l'huile de noix, qui est meilleure que celle de lin: on se sert d'huile grasse, de mine de plomb & de couperose, pour saire secher ces couleurs, qui peuvent estre couchées sur la pierre, le plasse, le bois, le fer & le plomb. Tout ce qui est exposé à l'air, se fait à l'huile, comme les blancs qui sont souvent en detrempe au dedans.

Lorsque la Menuiserie est propre, & que le bois en est d'une belle couleur, on y donne seulement quelques couches de vernis, qui se fait avec de la gomme adraganthe & l'esprit de vin aprés y avoir passé une colle de gans, ainsi que pour le vernis de Venise. On fait aussi un vernis d'huile grasse & de litarge boiillis ensemble, lorsque les lieux sont humides,

& pour les dehors.

Pour peu que les Appartemens soient propres, on y peut dorer quelques silets & biguettes, laissant les panneaux & le reste blanc, ainsi pour dorer en suilles sur les couches de blanc, on pose une couche d'ocre jaune ou de rouge brun, & on passe un or-couleur, surquoi on applique l'or en feiille. Il sussit qu'il y ait deux Impressions sur le bois, & trois sur le plomb, mais sur le fer pour le garantir de la roit-le il en saut cinq ou six, dont la premiere est de blanc sort legere, & les autres d'ocre ou de rouge brun, surquoi on pose l'or couleur, ensuite l'or en seiilles. Quant à l'or bruni, sur le bois, on met cinq ou six couches legeres de blanc, puis l'assiette, composée de bo' d'Armenie; les ounemens de couleurs peuvent estre à sonds d'or mat ou bruni.

Les Camayeux se font d'une même couleur, en y observant

les jours & les ombres, mais les plus riches sont ceux dont le fond est d'azur & les figures rehaussées d'or, les jaunes se nomment Cirage & on en peint de plusieurs sortes selon le goust de celui qui les fait faire, ou l'union que demande le reste des

Ornemens de la piece.

On peut aussi imiter la Bronze, qui se fait de plusieurs manieres, sçavoir rougeâtre, jaunâtre & verdâtre. Pour faire la bronze on se sert de cuivre battu & broyé, qui plus est au seu, plus il rougit. Cette couleur se peut employer sur le plâtre, le bois, le ser & le plomb: Pour la rendre rougeâtre, on y mêle du rougebrun; pour la faire jaunâtre, on fait la couche d'ocre jaune pure; & ensin lorsqu'on la veut saire verdâtre, & ressembler à la bronze antique, il saut y passer une couleur d'ocre jaune avec du noir d'os.

Non seulement la Peinture contresait les Métaux, mais elle imite aussi les Marbres au sujet dequoi il saut observer de ne point seindre de marbre ce qui n'en peut pas estre effectivement comme les Ventaux des Portes, & les Guichets des Croisées. Il saut varier les marbres selon les parties de l'Architecture, en sorte que l'Architrave & la Corniche estant d'une couleur, la Frize soit d'une autre: Comme dans les Lambris le batti doit estre disserent des quadres, & les quadres des panneaux; & aux cheminées le chambranle est d'un marbre disserent de la Frise & de la Corniche.

On doit prendre garde en variant les marbres que les couleurs ne se détruisent point par un trop grand contraste; & que les parties remplies de moulures soient peintes de cou-

leurs tendres pour en mieux distinguer les profils.

Tous les Ouvrages de Peinture en Impression, se mesurent à la toise superficielle, ou se marchandent par travées de planchers, toises de lambris, par placards & croisées, Quant à la

Dorure on la toise au pied & pouce superficiel.

Voila en general ce qui concerne la matiere des Bastimens, qui peut sussir en avoir une idée. Il est ensuite à propos de connoistre l'emploi de ces materiaux, & c'est en quoi consiste la Construction.

## DE LA CONSTRUCTION

#### DES EDIFICES.

PAr la Constituction on comprend autant la Forme que reçoit en particulier chaque partie separée, que l'Art d'afsembler toutes ces parties. Les regles generales de la Construction sont que tous les Murs soient bien dressez de niveau
& d'alignement, à plomb en dedans & avec les retraites, fruits
ou taluts necessaires au dehors, & bien retournés d'esquerre:
que les moilons & les pierres soient bien en liaison avec mortier en quantité qualité suffisantes, bien sichées & jointoiées,
les paremens des pierres bien unis : Que les voûtes & plattebandes soient bien en coupe, & le tout ragreé proprement.

## DE LA MANIERE DE PLANTER

#### LES BASTIMENS.

Le premier soin qui regarde la Construction est de bien planter le Bastiment l'orsque la situation en est determinée; or comme dans les Plans qu'on leve journellement, on remarque par les inégal tez qui s'y rencontrent, que cette partie a esté negligée ou mal entenduë, particulierement dans les anciens Edissices & sur tout dans les Gothiques: il est bon d'avertir que l'Art de planter un bastiment consiste autant dans le Plan bien cotté, que dans l'exactitude de ceux qui ont la conduite d'en espacer les justes distances sur le terrain. Quant au Plan qui est uniquement du fait de l'Architecte, il faut observer que plus il y a de mesures sans consusion, plus il est intelligible; c'est pourquoi outre les mesures generales des

longueurs des Façades & des autres grandes mesures du milieu des Portes & des Croisées; il faut encore que la precision des mesures en détail quadre avec les generales. Il est aussi necessaire de cotter les points & les ouvertures des figures circulaires, les épaisseurs des solides en tous leurs retours, & les distances des vuides: & ne point seindre de repeter les mesmes mesures, parce qu'on ne peut assez par preuve & contrepreuve du general & du dérail s'assurer qu'il n'y ait point d'erreur, pour ne laisser aucun doute aux Entrepreneurs.

A l'égard de l'ouverture des terres, il suffit de planter les piquets ou jalons & tendre les lignes de la largeur des empatemens marquez sur le Plan: & lorsque la fondation est à hauteur pour recevo r la pierre dure, on doit apporter toute l'exactitude possible à poser la premiere assis; c'est pourquoi il faut sceller des sapines quarrées plutost que des perches rondes & bien étalopner les mesures par des hoches sur lesquelles passent les lignes bien jaugées paralelles, & retourner d'esquerre ce qui le doit estre & sur tout observer l'ouverture des Angles gras ou maigres, selon qu'ils sont marquez par le Plan,& enfin s'étendre autant qu'on le peut, parce que plus l'operation est grande, plus elle est seure; ainsi les poseurs doivent commencer par les Encôgnures des extremitez, par les Avantcorps & par les piedroits des Portes. Lorsqu'il y a beaucoup de sujetion dans les Plans par leurs retours & leurs figures extraordinaires, il est necessaire pour plus grande seureté de faire un enduit sur le massif de la fondation où l'espure estant tracée les Appareilleurs puissent en lever des panneaux & après avec des cartons tracer leurs pierres : aussi lorsqu'on a quelque figure elliptique à décrire, il ne faut pas attendre à la tracer sur l'enduit; mais en avoir fait auparavant l'operation sur le carton le plus en grand qu'il se peut, & cotter les centres & les points de distance afin qu'elle se puisse tracer au premier coup pour éviter la confusion des traits qui trompent souvent les Appareilleurs.

Or comme il arrive quelquesois que le terrain sur lequel on trace n'est pas de niveau, mais avec de la pente ou des réstauts, & que le Plan ne se doit racorder qu'au plein pied d'un rez de chaussée; Il faut conduire la ligne du talut en telle sorte que se jugeant par les encôgnures, le mur du talut soit dégauchi bien parallele dans toute son étenduë nonobstant la ligne de pente des terres; car le désaut en ce cas est sort sensible. Pour ce qui est du nivellement, il saut qu'il soit bien retourné, parce qu'on ne peut estre seur d'un trait de niveau que par cette operation qui se fait posant deux dosses ou jalons contre lesquels on verisse par les repaires les mesmes hauteurs que l'on a prises avec le niveau de part & d'autre.

Voila en partie ce qui regarde l'Art de planter les Basti-

mens.

## DES FONDEMENS

#### DES EDIFICES.

A difice soit bien sondé, au sujet dequoy il y a beaucoup de choses à remarquer selon les differens terrains qui se rencontrent; car autre chose est de sonder dans un lieu sec, autre chose dans un lieu humide: & cependant il saut trouver autant de solidité dans l'un que dans l'autre, c'est pourquoy on se sert de pilotis & même de grilles dans l'eau; dans les terrains marécageux, & où il se rencontre de la glaise qu'il est bon de ne pas trop éventer avec les Pilotis, qu'on ne doit pas employer si frequens que dans un terrain où il n'y a point de glaise.

Les terres sont ou naturelles ou raportées & le bon & vif fonds n'est reputé que sur un terrain massif & solide qui n'a jamais esté découvert: Il se trouve divers terrains dont le Tuf est le meilleur; il y a pourtant des terrains sablonneux sur lesquels on peut sonder solidement, lorsque le sable fait corps. L'ouverture des terres ne se doit faire que de la grandeur necessaire pour les épaisseurs des murs; desorte que les tranchées & rigoles ne doivent avoir que la largeur de celle des Murs, & en cas que les terres soient sujettes à s'ébouler, il les saut entretenir avec des étresilions & des dosses.

Quelquesois il arrive dans les Edisces qui ont une grande étenduë, que le terrain n'est pas de niveau; mais avec diverses pentes selon les accidens de sa situation; ce qui fait que le bon sonds se trouve plus ou moins en contrebas dans des endroits que dans d'autres; ce qui oblige alors de saire les sondations par redens ou ressauts, autant pour ménager la Maçonnerie que pour ne pas éventer le bon sonds. Mais il est plus avantageux d'asseoir la sondation sur un sonds bien dresse de niveau dans toute l'étendue du Bastiment, parce

qu'il taffe également par tout.

Quant à la construction des fondations, les principales Encôgnures, & celles des Avanteorps d'un les Bastimens considerables doivent être de libage; & les murs de moilon qui garnissent entre ces libages, ne doivent pas estre bloqués contre les terres, mais levés d'alignement bien paralleles & les moilons posez en même temps sur leur plat, à bain de mortier. Ces sortes de Bastimens estant beaucoup plus solides que ceux qui sont faits à diverses reprises & par épaulées; ce que les Anciens ont évité, dautant qu'on remarque que le Massif de leur sondation sorme une platée de toute l'étenduë du Bastiment.

Les Empatemens des Murs doivent estre observés tant au dedans qu'au dehors & proportionnés à leur épaisseur, qui revient ordinairement au rez de chaussée du quart plus à la sondation qu'à la largeur de la premiere assisée de pierre dure, de sorte que si le mur a deux pieds d'épaisseur, la sondation aura 2. pieds & demi 3. pouces d'empatement de chaque costé: & lorsque les murs passent 3. à 4. pieds d'épaisseur, cette regle n'a plus de lieu, parce que cet empatement dé-

pend autant de la charge du dessus, que de la hauteur de la fondation & des voûtes, dont il faut retenir la poussée.

Les premieres assises doivent faire parpin dans les mediocres murs ou du moins de deux pierre l'une, c'est à dire de deux quarreaux & d'une boutisse, le tout en bonne & suffisante liaison. Les Assises doivent regner le plus qu'il se peut de même hauteur, autant pour la bonté de la Construction que pour la beauté de l'Appareil. Les pierres dures dans les ouvrages propres sont layées, traversées & polies au grais,& les pierres tendres bien ragréées au fer; & les unes & les autres en les taillant doivent estre ébouzinées jusques au vif, en sorte qu'il n'y reste ni bouzin ni tendre, & qu'il n'y ait nifil, ni moye, ni veines jaunes. Or comme on employe les plus grandes pierres aux encôgnures & piedroits, austi les moindres se répandent dans le cours de l'Assise, dont le claufoir ne doit avoir moins de largeur que de hauteur, de sorte que s'il est necessaire de boulins pour échafauder faute de bayes, les trous doivent estre de la grandeur de ce clausoir, qu'ils puissent estre remplis d'un quarreau.

On laisse qu'aux Archivoltes, Bandeaux, Tables & petites Corniches, ainsi que pour la Sculpture; parce que ces moulures estant coupées sur le tas, elles en sont plus propres; ce qu'on reconnoist avoir esté pratiqué aux bastimens antiques; & ce qui se pratique encore la ssant les pierres en bossage de deux l'une, dautant que l'ouvrage en paroist plus uniforme que si les pierres avoient esté taillées dans le Chantier, & les arestes en sont plus vives. Il arrive souvent que des hauteurs d'Assisses ne reviennent pas, parce que les Appareilleurs ne s'accordent pas en leurs mesures, & que les Poseurs n'ont pas tout le soin necessaire. Ensin la pratique enseigne une insinité de soins qu'il seroit d'ficile d'expliquer, ce qui dépend autant de la capacité que de l'interest des Entrepreneurs.

# DE LA COVPE

## DES PIERRES.

La coupe des Pierres, autrement le Trait, que Mathurin Jousse nomme le secret de l'Architecture. Les principes de cette science sont sondés sur la Geometrie; & de l'opération qu'on fait avec l'Espure on passe à l'execution, en traçant des Pierres qui doivent remplir levuide auquel elles sont destinées, quelque irregulier qu'il soit. Les meilleurs Ouvriers sont leur capital de cette pratique, & sont d'autant plus recommandables qu'ils sont bons Appareilleurs; c'est pourquoi un Entrepreneur sans cette connoissance est moins estimé que son Appareilleur. Elle est aussi sort necessaire à l'Architecte, asin qu'il ne fasse rien d'impossible à voûter dans ses desseins; & qu'en proposant quelque Ouvrage extraordinaire de cette nature, il donne des moyens de rendre les Voûtes autant agreables & legeres, que solides & hardies.

Mon intention n'est point de m'étendre sur une matiere aussi ample que celle-ci, qui demanderoit un volume entier, & dont il y a des Auteurs qui ont traité à sonds: Je n'ay point eu dessein de donner la Construction ni le developement d'aucune piece de Trait, parce que je ne serois que repeter ce qui se trouve dans les autres livres; mais je me contenterai d'expliquer les terms de cet Art & de la nature des Voûtes, afin de saire naistre dans l'esprit de ceux qui liront cet Ouvrage, le desir de penetrer plus avant dans la connoissance d'une partie si utile à l'Architecture, pour laquelle les discours ne suffisent pas seulement, mais où les opérations sont absolument necessaires. Le plus seur moyen est de couper les pieces de trait avec des solides, dont le meil-







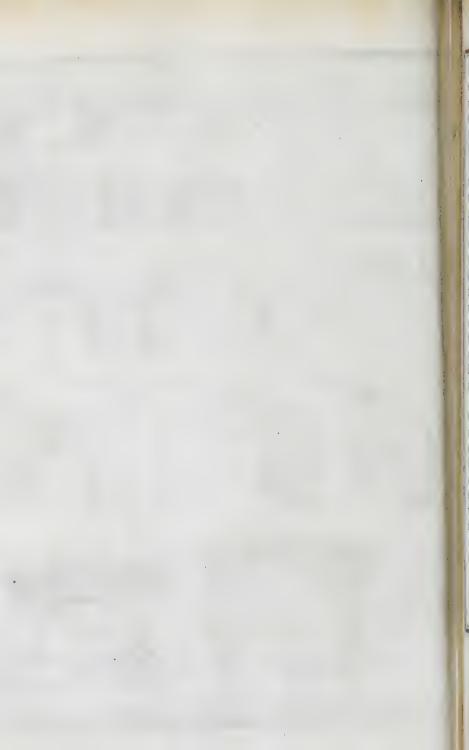

leur est la pierre de S. Leu, & de prendre quelque habile Ouvrier pour se conduire, parce qu'il soulage & instruit en messine tems. La severité des regles de la Geometrie est inserieure à la pratique, comme la methode des cherches ralongées vaut mieux que les sigures geometriques, dautant qu'en cet Art

la pratique est preferable à la Theorie.

La Pierre sur le Chantier estant brute ou velie, sa premiere preparation est de l'équarir & d'en tailler les lits & les paremens, qu'elle soit bien retournée, & qu'elle ne soit point gauche, asin que l'Appareilleur y trace ce qu'il convient selon la grandeur de la pierre qu'il doit ménager, parce que le dechet des grosses recoupes est une pure perte pour l'Entrepreneur: Les Ouvrages de moindre appareil sont les carreaux & les boutisses, dont on erige les Murs continus, les piedroits & les encôgnures. Toutes les bayes se ferment ou par cintres, dont les pierres se nomment voussoirs, ou par Platebandes avec des claveaux. Les Cintres sont ou en demi cercle parfait, ou en plein cintre, ou surbaissés, ou surmontés en tiers point ou lignes paraboliques, ou biais ou rampans, ou l'un & l'autre. Les Platebandes sont ou droites ou bombées, & quelquesois avec arriere-voussure par derriere.

Les Voûtes peuvent estre nommées regulieres ou irregulieres dans leurs formes, à cause des sujetions de leur usage & de leur racordement. On entend par voûtes regulieres ce'les qui n'ont ni biais, ni rampant, ni talut, & par les irregulieres, le contraire. Chaque Voussoir a six faces, deux panneaux de doüelle, dont l'un est interieur ou d'intrados, & l'autre exterieur, ou d'extrados; deux panneaux de teste, dont l'un de front sait le parement de l'Aic par devant, & l'autre paroist derrière si la pierre fait parpin, & deux panneaux de lits qui sont cachés dans le corps de la Maçonnerie, tous ces panneaux sont opposés. Les Joints sont ou de lit ou de teste, qu'on nomme aussi joints de coupe, qui sont les joints en rayons tirés du centre des arcs de plein cintre. Il y a aussi des joints montans & des joints de lit ou de niveau dans les cours d'assises, & ce dernièr

joint doit suivre le lit de la carrière, car autrement la pierre seroit mise en delit; ce qui s'observe aussi aux Arcs & Voûtes où les joints de lit sont ceux de la carrière, sans quoi la ruine des voûtes de Plattebandes arrive souvent par cette mal sa-

çon.

On se sert de divers instrumens pour tracer les Voûtes & leurs voussoirs, & outre la regle, la fausse & la vraye équerre, le niveau, le plomb & les autres outils communs dans l'art de bastir; on met en usage la Sauterelle qui est une équerre mobile pour prendre l'ouverture des angles. Le Beuveau dont un bras sert à tracer la curvité du panneau de doiielle, & l'autre le joint de lit, quelquesois les deux bras en sont creusés ou bombés, & toûjours mobiles. Les Echasses sont des lattes ou regles minces, sur lesquelles on marque avec des hoches d'un costé les Voussoirs & de l'autre les retombées. Le Coussinet d'un arc ou voûte est la derniere pierre ou imposte qui couronne le piedroit, & reçoit les premieres retombées.

On trace les pierres par panneaux ou par équarrissement ou derobement, la maniere par panneaux est plus ingenieuse, & plus entendüe que celle par équarrissement, avec laquelle on ne peut pas toûjours faire ce qui se fait par panneaux. L'Espure ou le dessein de la piece du trait, estant tracée aussi grande que l'ouvrage, on en leve les panneaux avec du carton, du ser blanc, ou quelque autre matiere mince, puis on les applique sur les pierres pour les tracer. Il faut aussi avoirrecours à l'Espure pour tracer par équarrissement, parce qu'en posant le beuveau sur la Figure, on le raporte sur la teste du parement pour y tracer la curvité de l'Arc, & le bras qui est droit marque le joint de lit ou de coupe. Dans les traits difficiles on n'arrive pas tout d'un coup à tracer juste, & comme il faut recouper de la pierre, on laisse plutost les joints gras que maigres.

Les Voûtes prennent leurs noms des differentes figures qu'elles reçoivent de leur plan soit quarré ou barlong, rond, ou ovale, droit ou biais : & de leur profil comme en plein

cintre ou surbaissés & en anse de panier, ou rampant. Les Voûtes different des Plafonds en ce qu'elles sont toûjours concaves & leur profil cintré, & les plafons sont droits ou en plate-

bande quelquefois bombée.

La plus simple voûte & qui pousse le moins est le berceau en plein cintre, & pour le décharger & en empescher l'écartement, aussi bien que pour y donner du jour, si l'on en a besoin, on y fait des Lunettes de diverses grandeurs. Lors qu'un berceau est rampant par son profil & qu'il n'est pas paralelle à la surface de la terre, il est appellé descente qui est biaise quand les jambages de l'entrée & de la sortie ne sont pas d'équerre avec les murs lateraux du berceau: & en talut quand le devant de l'entrée est incliné: & rampant, si le cintre en est corrompu & tracé avec une cherche: ces descentes rachettent ordinairement un berceau en plein cintre, comme celui d'une cave, d'une voûte spherique, ou sur le noyau ou de quelque autre sigure. Il se trouve dans les Auteurs des différentes manieres pour tracer une même piece par panneaux ou par équarrissement.

Il y a quelquesois des sujetions qui obligent à prendre des passages ou des jours de costé, pour cela on se sert d'un trait nommé biais passé, dont le plan des piedroits paralleles est biais, & l'Arc qui ferme la baye est aussi biais & parallele, & la corne de bœuf en est differente, en ce qu'elle prend sa naissance d'un point & s'augmente de la largeur du piedroit opposé qui est biais par son plan, ainsi c'est une moitié d'un biais passé.

Pour soulager les Larmiers & les Platebandes & retrancher du massif depuis la suillure d'une porte ou croisée, jusque dans son embrasure, on les bombe par le dehors, ou bien on se sert de l'Arriere-voussure de Marseille pour faciliter l'ouverture des ventaux d'une Porte mobile cintrée par le haut. Car pour l'arriere-voussure de S. Antoine, non seulement elle décharge la platebande, mais sa figure qui est le plus souvent en plein cintre & bombée par son prosil plutost que reglée, est plus agreable; & lorsque les murs sont épais, & que la ferme-

ture dans l'embrasure des Croisées est cintrée, la lumiere se répand plus abondamment vers le cintre ou le plasonds de la chambre. Ces arriere-voussures rachettent quelquesois un ber-

ceau droit ou rampant.

Il faut remarquer que souvent les plus beaux traits de la Coupe des pierres n'ont pas toute la grace du dessein, & que le merveilleux qui s'y rencontre, semble repugner à la solidité, comme il paroist aux portes sur le coin, dont une Trompe porte l'encôgnure en l'air & aux portes dans l'angle, qui sont encore quelques soiaisses, de sorte qu'elles paroissent dissortemes à cause de leur sujetion, & moins naturelles que celles qui sont en tour ronde ou en tout creuse.

Pour les Trompes il faut qu'il n'y ait que la necessité qui les fasse mettre en œuvre, comme celle dans l'angle qui sert de cabinet ou de dégagement pour ne point repasser par les principales picces d'un appartement. Quant à la Trompe sur le coin, on s'en sert ordinairement lorsque la Porte est dans l'encôgnure pour faciliter le tournant aux charrois, elle porte en l'air l'encôgnure d'une Maison, & est fort hardie; mais elle tire au vuide. Il y a des Trompes de plusieurs figures, comme de rondes, d'ondées, ou à pans par le devant, & bombées ou reglées par leur profil, & même des rampantes, & plus elles ont de montée, plus elles sont solides: & à bien considerer ces sortes de traits hardis, ils servent moins à decorer le Bastiment qu'à faire paroistre l'industrie de l'Ouvrier.

Les Voûtes d'Arestes sont, ou quarrées ou barlongues, comme celles en Arc de cloître, qu'on nomme maistresses voûtes, & leur disserence consiste en ce que les voûtes d'arestes sont formées de deux berceaux qui se croisent, & comme des lunettes forment des arestes qui se coupent en un point, & les Voûtes en arc de cloître à la place des arestes saillantes, ont des angles rentrans en diagonales: les voussoirs s'en sont par ensourchemens & elles sont fermées par, des cless en croix, il y en a de droites, de biaises, de rampantes, & d'autres sigures. Lorsqu'on ne veut pas surbaisser ces voûtes, & qu'elles n'ont pas assez de

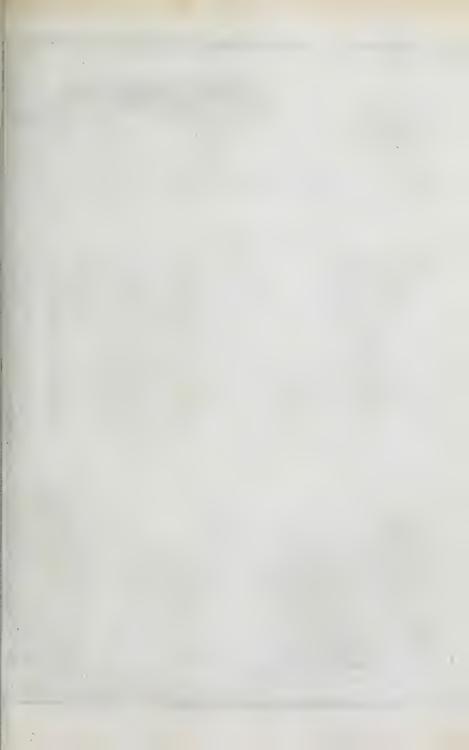







montée, pour leur donner le plein cintre, on en ferme le mi-

lieu par des plafonds quarrés ou à pans.

La plus parfaite Voûte, c'est la spherique ou en plein cintre, & quoy qu'elle forme un hemicycle concave, elle se ferme de diverses manieres, comme en triangle ou en quarré, parfair ou barlong, ou à plusieurs pans, & de même quand elle est surbaissée. Ces sortes de Voûtes qui forment assez souvent la Coupe d'un Dôme, portent sur une tour ronde décorée d'Architecture, & cette tour est soutenue par quatre Pendentifs fourches ou panaches, dont le plan de fond est quarré, & de chaque angle d'un ou de deux points naissent ces Pendentifs creusez en cul-de-four qui terminent dans le haut & vers la firmeture des quatre grands Arcs quiportent le Dôme.Les assisses regnent de niveau, & les joints de lit sont en coupe comme ceux d'une voûte en cul-de-four. C'est un des plus parfaits & des plus utiles traits de maçonnerie. On nomme Voute sur le noyau, lorsqu'un Berceau regne à l'entour d'un pilier en tout ou en partie, comme en demi, ou en quart de cercle sur son plan.

Entre tous les ouvrages d'Architecture, les Escaliers sont les plus considérables à cause de leur utilité, à laquelle, non-obstant les sujetions, il faut joindre toute la grace dont l'Art est capable: le besoin qu'on a de la coupe des pierres pour leur construction, donne plusieurs moyens pour les rendre agreables, surprenans & solides dans quelque cage qu'ils soient rensermés. On les divise generalement en grands & en petits, & ils sont quarrés, ou barlongs, ronds, ou ovales: les quarrés ou barlongs, sont ordinairement à repos, parce qu'il n'y a rien de plus difforme, & de plus incommode que les quartiers tournans dans les Escaliers un peu considerables; ils sont voûtez en lunettes & en arc de cloistre avec 2. ou 4. noyaux, & les berceaux en décentes sur les rampes. Les plus beaux sont suspendus en arc de cloître à repos, &

sans ressauts en leurs retours.

Il y a dans les grands Escaliers plusieurs accidens qui en

rendent la construction difficile, comme lorsqu'on a peu de montée pour sermer un Arc qui doit soûtenir le grand Palier de communication qui reçoit la butée de la rampe, & qu'il y saut encore conserver dans le dessous des Lunettes pour quelque jour ou passage, on est obligé de sermer en Platebande bombée les Arcs dans le tiers au moins de leur étenduë. Pour les Escaliers ronds ou ovales, qu'on nomme à vis, les plus beaux sont à jour & suspendus en l'air, ensorte que c'est un vuide à la place du noyau; ce qui non seulement les rend plus aisés, mais aussi sursi surprenans & agreables en voyant du haut en bas. La Vis de S. Gilles, qui est un des plus dissi-

ciles traits, se fait ronde ou quarrée.

Voila le denombrement des Voûtes les plus usitées dans les Bastimens, & sur les principes qui servent à les construire, on en peut établir une infinité d'autres qui tiennent de la nature de celles-ci, & qui n'en different que par la sujetion de quelque racordement. Quant à la construction de leurs traits, il faut voir les quatre principaux Auteurs qui en ont traité; Philbert de Lorme est le premier qui ait ouvert le chemin à cette science inconnue aux Anciens, & qui l'ait reduite par regles, mais il ne s'explique pas affez clairement. Mathurin Jousse s'est rendu plus intelligible aux Ouvriers, & il paroît par son traité, qu'il estoit consommé dans la pratique. Quant à Girard Desargues dont Abraham Bosse a mis les écrits au jour, il semble qu'il ait voulu estant bon Geometre, cacher la connoissance de ce qu'il enseigne par sa maniere universelle, & par l'affectation des termes dont il se ser, qui ne sont point en usage parmi les Ouvriers. Le meilleur de tous, au goust de ceux qui joignent la pratique à la Theorie, ost le Pere François Derand Jesuite, qui en a fait un ample volume avec tous les éclaircissemens necessaires par discours & par figures, aussi est-ce celui que les Ouvriers recherchent le plus, & on le donne aux Apprentifs comme le plus seur guide pour parvenir à la connoissance de cette partie, qui n'est pas la moins difficile de l'Architecture; mais quoi que ces livres

foient d'un grand secours; les Apareilleurs ont depuis peu trouvé des manieres plus abregées, comme il paroît dans les nouveaux Bâtimens du Roi.

Il reste à parler des Machines & des E'chafaudages, qui sont comme les bras de la Construction, & dont l'Entrepreneur doit estre au moins informé, s'il n'est pas Machiniste; parceque le service d'un Attelier public ou particulier, n'avance qu'autant qu'il est bien équipé. Les plus simples Machines sont le Levier, dont l'abatage a beaucoup de force ; l'E'charpe, qui avec un cable sert à enlever les mediocres fardeaux, & la Chevre les plus pesants; le Singe, qui agit par le moien d'un treuil à bras; les Verrins, pour travailler par sous-œuvre; & le Vindas, pour tirer les gros fardeaux qu'on ne peut charier. Les autres Machines, qui servent aussi par le guindage à enlever les fardeaux & qu'on peut appeller composées, sont celles qui tournent verticalement avec une crapaudine sur un pivot ou tourillon enté sur un arbre, comme la Grue à tambour, dont le col peut estre augmenté d'une écoperche : celle qu'on nomme Engin, qui ne differe de la simple Grue à tourniquet, que par son fauconneau; & enfin la Sonnette, avec laquelle on enfonce jusqu'au refus du Mouton, les pieux souvent cercelés d'un cercle de fer en leur couronne. Toutes ces Machines se montent & démontent pour les serrer avec les équipages dans les Magazins & Baraques, aprés que l'Attelier est fermé, & pour s'en servir dans le besoin.

Les plus difficiles Machines sont les Hydrauliques, qui servent pour la construction des Piles & des Culées de Pont, pour les Quais, Rampars, Châteaux d'eau, Chaussées, Digues, Jettées, Joüillieres d'E'cluse, Murs de douve, & autres ouvrages sondez dans l'eau sur des pilotis, patins, platesormes, & racinaux, par le mosen de Bastardeaux templis d'un corroy de terre glaise. Les Ecluses se sont de diverses sortes, comme quarrées, à vannes, à tambour, à éperon, à chambre entre deux portes, &c. & les Pertuis, qui sont de moindres passages que les Ecluses, s'ouvrent & se ferment avec des aiguilles posées sur un seiil, &

retenües par une brise. Les Pompes sont de diverses especes & d'une grande utilité pour la décoration des Jardins, puisqu'elles servent à tirer les eaux des Puisars & des Sources, & à les renvoyer dans des Reservoirs, Regards, ou Receptacles: elles se peuvent toutes reduire à quatre, sçavoir à la Pompe Aspirante, à la Soulevante, à la Resoulante, & à la Mixte.

Les plus legers Echafauts, qu'on nomme volans, sont faits de dosses portées sur des escoperches, baliveaux & boulins scellez dans des trous, ou étresillonnez dans les bayes des Murs, ou suspendus avec des cordes, & ils servent pour ériger les murs des moindres édifices. Ces sortes d'Echafauts suffisent pour porter en seureté les Poseurs, Contreposeurs, Ficheurs, &c. qui recoivent des Louveurs & Bardeurs, les pierres du pied du tas, pour les mettre en place; ils servent aussi aux Tailleurs de pierre, pour ragréer les balévres des Façades de pierre de taille : & aux Maçons, qui font les ravalemens, avec les Maneuvres qui les servent. Les grands Echafauts d'assemblage, qui portent de fonds, sont construits de pointals posez sur des couches ou chantiers, & contreventez avec des arcboutans pour soûtenir les travons sur lesquels posent des Planchers continus à une hauteur de plinthe ou d'entablement, comme il a esté fait avec une dépense toute roiale dans la construction de la Façade du Louvre dont l'E'chafaut avoit sa longueur, c'est-à-dire plus de 90. toises. Les Etayes, Etançons, & Chevalemens garnis de leurs chapeaux & couches, sont encore des especes d'Echafauts, qui servent à étresillonner, & à étayer dans les reprises & refections des Edifices déperis en leurs fondations, & empatemens.

Voila une partie de Machines, dont la connoissance est absolument necessaire aux Architectes, Ingenieurs, Entrepreneurs, Charpentiers, Inspecteurs, & même aux Piqueurs, Terrassiers, & autres personnes, qui sont profession de l'Art

de bâtir.

# REMARQUES

SUR QUELQUES BASTIMENS

## DE VIGNOLE.

A Prés avoir fait connoistre l'excellence de l'Architecture de Vignole par l'explication de ses Ordres & de quelques parties tirées de ses Ouvrages, comme cet étude n'est utile par comparaison à l'Architecture, que de même que le dessein des parties du corps humain l'est à la Peinture, & qu'il est necessaire pour parvenir à la perfection de cet Art, de juger de la composition entiere des Edifices, je n'ay point fait de difficulté, nonobstant la petitesse de ce Volume de donner la representation de quelques Bastimens entiers de Vignole, asin de faire connoistre qu'il avoit l'idée aussi grande pour l'ordonnance generale de ses Edifices, qu'il estoit correct dans le détail des parties qui les composent, & quoi que dans sa vie il soit fait mention de plusieurs autres Ouvrages, ils ne se trouvent point dans les autres Editions de son Livre, ou parce qu'ils ne sont pas assez considerables, ou qu'ils sont restés imparfaits.

#### DE L'EGLISE DE S. ANDRE'

#### A PONTE-MOLE.

E petit Temple l'un des premiers Ouvrages de Vignole est situé au Faubourg du Peuple auprés de Ponte-Mole à Rome,

L An 1462. on envoya de Modon Ville de la Morée, la treste de S. André au Pape Pie II. qui fut au devant avec le Clergé prés de cette Eglise pour la recevoir jusqu'à cet endroit, où a esté depuis élevé un Autel & une Statuë de marbre en l'honneur de cet Apostre, à la même place où reposa sa Relique. Ensuite sous le Pontificat du Pape Jules III. la Confrairie de la Trinité des Pelerins, de qui dépend cette Eglise, la fit rebastir en l'estat qu'elle est. Vignole qui bastissoit alors la Vigne du Pape Jules, fut l'Architecte de ce petit Temple qui est isolé & basti de Tevertin & de brique fort proprement executé; son plan est quarré-long & porte sur quatre pendentifs, une Coupe ovale; l'Autel est pris dans un renfoncement. La proportion de cette Eglise par le dehors, est telle que la Façade qui en fait toute la largeur, est égale à la hauteur de l'Ordre & du Massif au dessus qui porte la tour ronde du Dôme, sans y comprendre le Peron. Et ce massif a les deux cinquiémes de l'Ordre, & la Tour ronde est presqu'aussi haute que le massif qui luy sert de base. Le Dôme fort surbaissé, est porté sur 3. degrez, comme il s'en voit au Pantheon. Les Pilastres sont d'Ordre Corinthien, dont l'Entablement a le cinquiéme de la hauteur. Le profil de la Corniche est fort simple sans modillons ni denticules, & le Fronton est d'une belle proportion, desorte que le tout est assez bien ensemble. Les fenestres sont de beaucoup trop étroites sur leur hauteur & fermées au lieu d'une platebande en coquille de niche.



#### DEDANS DE L'EGLISE DE S. ANDRE'.

Le dedans de cette Eglise est decoré d'un Ordre de pareille espece & hauteur que celui du dehors, & dans les angles le Pilastre est plié en retour de sa moitié, n'ayant qu'un Architrave de prés de 2. modules pour Entablement. Le reste de l'Archite chare est fort simple, & ne consiste qu'en ravalemens & l'imposte de celui du milieu cst mutilé. Le renfonce. ment est ouvert par une arcade qui a de hauteur plus du double de sa largeur. La Corniche du couronnement des Pendentifs est Corinthienne & au niveau de celle du Massif de la Tour ronde du dehors. L'enfoncement de la coupe ou cul-de four, est presque en plein cintre sur la longueur de l'ovale, & fait environ le tiers depuis le pavé jusques à la clef de la voûte. Ce lieu, quoi que petit, n'est éclairé que par une mediocre croisée, qui paroist par le profil, car les deux petites du Portail ne donnent pas beaucoup de lumiere. Il paroist par ce profil que ce Temple est fondé dans

Il faut remarquer à ce sujet lorsque le Plan ou la Coupe

toute son étendue.

d'une Eglise est ovale, qu'il est plus à propos d'entrer par la pointe comme à celles de saint Jacques des Incurables dans le Cours, & de Saint Charles aux Quatre sontaines à Rome (qui est du dessein du Cavalier Boromini) que par le costé, ainsi que l'a pratiqué le Cavalier Bernin à l'Eglise de S. André du Noviciat des Peres Jesuites à Monte-Cavallo, parce qu'en entrant la veuë reste plus satisfaite, le lieu paroissant de plus belle proportion; ce qui se doit aussi entendre des Vestibules & Salons, comme ceux de Yaux & de Rincy.



## DE L'EGLISE DU GRAND JESUS A R O M E.

I'Ay rapporté dans la vie de Vignole, qu'estant prevenu de la mort, il n'éleva cette Eglise que jusques au-dessus de l'Entablement du grand Ordre de dedans, & que sacques de la Porte l'acheva. C'est pourquoi elle ne se trouve point dans aucune des Editions de son livre. Cependant j'aurois crûfaire tort à sa memoire aprés l'avoir mesurée & dessinée dans Rome, de la supprimer, cet Ouvrage estant un des plus considerables qui restent de cet Architette.

'An 1568. le Cardinal Alexandre Farnése commença L'arte Eglise de la maison Professe des PP. Jesuites sur une place qui fut acquise pour ce sujet du vivant de saint Ignace. Le Portail est sur la Place des Altieri entre le Cours & le Capitole. La Maison n'a esté achevée qu'au commencement de ce siecle par le Cardinal Odoard Farnése. La longueur dans œuvre de cette Eglise est de 36. toises, la largeur de la croisée est de dix-sept toises; celle de la Nef de 8. toises s. pieds; les Arcs doubleaux qui portent la Coupe ont 7. toises 4. pieds; le diametre de la coupe est de 8. toises & demie, & celui de la lanterne de 8. pieds. Le grand Ordre composite qui regne au pourtour de l'Eglise est de même proportion, & les profils en sont semblables à celui du livre de Vignole. Il a trois pieds onze pouces de diametre, & huit toises de hauteur, compris son entablement qui en est la quatriéme partie. La hauteur sous clef de la voûte est de prés de quinze toises; ce qui est en proportion à la largeur de la Nef une fois & trois quarts. Depuis le pavé de l'Eglise jusques à l'ouverture de la lanterne, il y a vingt-sept toises



- A Portail .
- B Escaliers des Tribunes .
- Chapelles .
- D Passage de la petite entrée .
- E. Passage de la Sacristie .
- F Chapelle de St. Igna.

  G Chapelle de St. Franca Xan
- H Chapelle de la Vierge.
- Epitaphe du Cardin Bul



Pl.co

PLAN DE L'EGLISE DU





& un pied; ce qui est trois fois & un huitiéme le diametre de la coupe: & de ce même pavé jusques au sommet de la

croix, il y a trente-trois toises & demie.

La disposition de cette Eglise est en croix Latine, dont le fond est terminé en demi cercle. Les pilastres y sont accomplez; & les jambages qu'ils decorent, en sont un peu trop étroits: en sorte que les alettes des piedroits des Arcades restent maigres, & l'Archivolte disproportionné. Il y a des Tribunes pratiquées au dessus. Les Pilastres qui revestent les quatre piliers du Dôme & reçoivent les Arcs doubleaux, terminent en retour dans quatre petits pans; de sorte que le chapiteau & la base paroissent mutilez; ce que l'Architecte a fait pour donner moins de naissance aux pendentifs de la Coupe, & ne pas diminuer la Nef, ou ne pas augmenter le diametre de la coupe. Cette décoration de piliers a essé traitée de certe maniere à l'Eglise de S. Louis des PP. Jesuites de la ruë S. Antoine, mais elle se trouve beaucoup mieux accommodée aux Egliscs de S. Jean des Florentins à Rome, & de la Sorbonne à Paris, où le Pilastre en retour est plié de son demi-diametre & accouplé avec son pareil; de sorte que les bases & les chapiteaux se conservent en leur entier, & l'Archivolte des quatre grands Arcs a plus de grace, aïant de largeur un demi-diametre.

Le dedans de la Tour du Dôme est decoré de pilastres composites; & cette Tour n'est éclairée que de quatre vitraux qui ne suffiroient pas pour donner du jour à la coupe sans huit lucarnes en abajours au-dessus de la corniche. Comme cette Tour n'est pas fort élevée & que les combles vont terminer à la place des quatre autres vitraux, il y a des niches avec des sigures qui sont de suc comme le reste de l'Architecture. La voûte de la coupe est de brique sans charpenterie comme tous les autres Dômes de Rome; Et cette matiere pour la construction des voûtes n'est pas d'un petit avantage, autant pour éviter la dépense, la charge & le peril de l'incendie, que parce que le racordement de la déco-

ration du dehors avec celle du dedans se suit avec plus de sacilite. Quant à la décoration exterieure de ce Dôme, elle n'a nulle grace; la Tout en est trop basse pour son plan, & ne semble porter que sur le comble; les lucarnes en sont trop simples, le contour du Dôme est écrasé, & sa figure

octogone est moins belle que la ronde.

Comme les Dômes sont les plus magnifiques ornemens dont on puisse terminer les Eglises, il faut qu'ils soient bien proportionnez, & qu'autant qu'ils paroissent surprenans au-dedans, & se soûtenir en l'air, ils semblent aussi par le dehors porter de fond & sur un massif sussifiant, comme sur un zocle quarré où vont terminer les combles, ensuite sur un autre massif à pans, & enfin sur un rond qui sert de base à la Tour. La hauteur de l'Ordre dépend en partie de la grandeur du diametre du Dôme, en ce que plus il est grand, plus l'Ordre semble petit. Mais si le diametre du Dême est excessif, cette regle n'a plus de lieu: parce que si ( par exemple) l'Ordre de la Tour du Dôme de S. Pierre avoit mesme preportion à son diametre exterieur, que celui du Val de Grace l'a au sien; comme celui du dernier a trente-un pieds, qui est prés de la moitié de dix toises & demie qu'il a de diametre exterieur, il faudroit que l'Ordre de celuy de S. Pierre au lieu de sept toises & demie qu'il a, en cût treize, qui est la moitié de vingt-six qu'il a de diametre exterieur, & il seroit alors d'une pesanteur & d'une proportion à ne pouvoir sublister.

Si la belle décoration rend les Dômes recommandables, la grandeur du diametre interieur n'est pas un moindre avantage. Un des premiers & des plus grands qui ait esté fait, est celui de sainte Sophie à Constantinople, qui a dix-huit toises de diametre, ceux de S. Marc à Venise, de S. Antoine à Padouë, & ceux de Milan & de Pise sont encore assez grands, mais la proportion n'en est nullement belle; ils sont fort mal éclairez, & leur décoration tient de la maniere gothique. Bien que Michel Ange n'ait pas inventé les Dômes





dont le merveilleux consiste à porter sur les quatre Arcs doubleaux de la croisée d'une Eglise, & dont le plan circulaire rachete quatre pendentifs, il est le premier qui les a sçeu décorer; ce qui paroît à celuy de S. Pierre, qui outre qu'il est le plus grand qui ait esté fait, ayant vingt-deux toises & demie de diametre dans œuvre, il est orné des plus riches ordres de l'Architecture, d'un contour tres-agreable & terminé par une lanterne bien proportionnée. Par là on peur juger de la beauté des pensées d'un aussi grand personnage que Michel Ange, puisque long-temps après sa mort Jacques de la Porte a fait ce Dôme sur son modele sous le Pontificat de Sixte V.

Quoique le Dôme de l'Eglise de l'Hôtel Royal des Invalides à Paris soit inferieur en grandeur à ceux de sainte Sophie & de saint Pierre, n'ayant que douze toises & demie dans œuvre, il les égale neanmoins en magnificence. Il n'y a rien de mieux traité que sa décoration, tant interieure, qu'exterieure, Le piédestal, l'ordre, l'attique, la balustrade & les autres parties qui portent la coupole, sont par retraites & empatemens; aucun corps ne nuit à l'autre, & toutes les parties par gradation tendent à la figure pyramidaie qui donne la grace & la legereté aux Dômes. Monsseur Mansart qui en est l'Architecte, s'est efforcé de répondre en cette occasion à la pieté & à la magnificence du Roy.

J'ay bien voulu donner en passant quelque idée de la composition des Dômes, asín de faire connostre en quoy consiste leur beauté. Mais pour revenir à l'Eglise du grand Jesus, j'en ay suprimé le Portail, quoy qu'il se trouve dans quelques Editions, passe qu'il n'est pas de Vignole, mais de Jacques de la Porte, & qu'il ne répond nullement à la beauté & au bon goust de l'Architecture de cette Eglise. Ce qui le peut rendre considerable, c'est qu'il est executé sort

proprement de pierre de Tevertin.

## DE LA VIGNE DU PAPE JULES,

#### A ROME.

Quoique ce Bastiment (l'un des premiers que Vignole ait fait à Rome) ne soit pas d'une maniere aussi correcte que celle qu'on remarque dans ses autres Ouvrages, toutesois comme il y a du bon goût dans sa disposition, j'ay crû qu'il ne seroit pas desavantayeux à cet Architecte de le rapporter en cet endroit.

Et Edifice sert d'entrée à la Vigne du Pape Jules au Faubourg du Peuple prés de Ponte-Mole à Rome. Le principal Palais de cette maison de campagne est sur un côteau qui est le commencement du mont Pincio. Il est en partie du dessein de Georges Vazari. Celui-cy avec quelques bâtimens en aîle forme une avant-cour dont le plan n'est pas considerable, & n'est distribué que pour quelques necessitez d'une maison rustique, le tout à present est fort mal en ordre.

Toutes les saillies de l'Architecture de cetre Façade sont de pierre de Peperin, & les murs de maçonnerie avec un crespi. Le corps de logis est simple, ayant un Portique au-dedans. La décoration du dehors consiste en un ordre Toscan orné de bossages avec un avant-corps de deux pilastres & de deux colonnes engagées d'un quart de leur diametre dans le mur. Les bossages ont moins d'un module de hauteur, & ne régnent point au droit de l'imposte qui est commun pour la grande porte & pour les niches; ce qui interrompt le contour du sust de la colonne. Les chambranles des croisées avec des bossages sont trop étroits, & les bossages ne conviennent point en cet endroit, mais plutôt aux encognures: il faut





remarquer que l'usage que l'on fait de cet ornement est plutôt fondé sur l'habitude d'en voir, que sur quelque raison valable, puisqu'il n'est propre qu'aux Bastimens rustiques qui doivent sembler, n'avoir pas été faits avec toute la propreté que la construction demande, puis qu'en soy le bossage ou la pierre de Refend est plutôt un defaut qu'un ornement dans une Façide, parce qu'il fait paroître les joints plus grands qu'ils ne le sont effectivement, & la beauté d'un Bastiment consiste à laisser douter, lors qu'il est bien appareillé, s'il est fait d'une seule pierre. Les pilastres angulaires si éloignez de l'avant-corps du milieu, sont disposez d'une maniere mesquine & qui tient encore de celle de plusieurs Palais de Rome, & particulierement de celui de la Chancellerie, où l'Entablement aussi retourné sur chaque pilastre forme un avant-corps trop étroit; l'Ordre au -dessus est Corinthien, avec des pilastres seulement; son Entablement avec des consoles qui couronne la façade est imité du quatriéme ordre du Colifée que Serlio donne à son Composite. Toutes les portes, fenestres & niches sont bien proportionnées: mais les croisées du premier étage sont mal décorées; les chambranles, les consoles & les montans en sont trop étroits, l'adoucissement audessus de la corniche en est pesant, & le couronnement de mauvais goût, ainsi que le cartouche dans la table d'apuy. Les souches des cheminées sont beaucoup trop hautes audessus du faiste, & les chapiteaux qui les couvrent pour empêcher que le vent ne fasse rentrer la fumée, sont d'un pauvre dessein. L'Embasement de toute la façade est un siege continué en toute l'étenduë; il est orné d'un profil presque semblable à celuy qui est en parcil endroit au Palais Farnése. Enfin quoique les parties de cet édifice prises separément ne soient pas d'une grande correction, le tout ensemble réussit assez bien, & particulierement l'avant-corps du milieu qui est d'une élegante proportion,

### DU CHASTEAU DE CAPRAROLE,

DANS LE PATRIMOINE DE S. PIERRE.

Ignole ayant terminé le cours de sa vie en achevant cet Ouvrage, je l'ay reservé aussi pour le dernier de son livre; & comme il est le plus considerable qu'il ait bâti, j'ay tâché d'en donner la representation autant exacte & intelligible, que la grandeur de ce volume me l'a pû permettre.

A situation extraordinaire de l'endroit où est basti le Le Château de Caprarole, à vingt-six milles de Rome, prés de Viterbe, engagea le Cardinal Alexandre Farnése à faire une dépense aussi considerable que celle-cy, & donna lieu à Vignole d'employer toute la force de son genie pour construire un Edifice autant admirable dans la composition de toute sa masse, qu'il est bien pratiqué dans le détail de ses parties. Ce Palais est basti sur une colline environée de precipices & de rochers, qui sont renfermez par d'autres montagnes à l'entour plus hautes que la colline; de sorte qu'en y arrivant par une vallée où vient terminer la principale avenue, on reste étonné de la scene surprenante qui presente un si superbe Bastiment dans un lieu si solitaire. La beauté de cette situation est beaucoup augmentée par les differens rez-de-chaussées racordées par des chûtes de Perons & de Terrasses qui montent jusques au plus haut du Jardin, qui se termine à la cime de la montagne.

La nature du terrain est un Tuf fort dur, dans lequel on a taillé toutes les commoditez qui sont voutées ailleurs par artifice. Les deux bastimens des basse-cours des côtez sont beaucoup plus basse que le rez-de-chaussée du Chateau, & ne







et est couvert d'une Terrasse au trowieme

21. Escalier principal en vis .

22 Chambre ronde sur laquelle est la Chapelle

23. Petite Chambre, sur laquelle, est la sacristie

24: Appartement d'Esté.

25. Lieux communs, en l'Estage bas, et au plus haut du châ= teau.

26. Appartement, d'hyver.

27 Estuve pour les bains .

28 Fourneau pour l'Esture . .

29 Escalier, a vis de fond qui conduit depuis lebas estage deco Offices jusqu'au Belvedere

30. Escalier, à vis qui montent de puis le rez de chaussée de la Cour jusques au 3º estage du Palais, les autres petites vis ne montent qu'aux Entresolles

31 Bastion au haut duquel estle Belvedere, qui donne un Cabinet à chaque estage, qui sépare l'appartement d'Esté d'avec celui d'hyver.

32. Petites pieces avec des Entre : solles, sous les Terrasset des bastions

33. Ponts, qui se baissent pour pas: ser du premier estage aux Jar: dins

34 Terrasse, qui regne al'entour des Sossez.

35 Fossez secs, taillez dance le , Tuf .

36:Terrasses, sous lesquelles sont les passages pour monter aux : Iardins :

37. Escaliers de rampe douce po? monter des Terrasses 34. aux Iardins.

38 I arains, de 4. Parterres à 4 quarreaux chacun de costé et d'autre

39 Petite Place ronde paree pour des Ieux d'eau.

40 La Fontaine du Berger





sont pas paralleles à la ligne du milieu, parce qu'elles sont serrées par des rochers inaccessibles. La figure pentagone du Palais, répond avantageusement par chaque face à tout ce qu'il regarde, & les Bastions qui flanquent les courtines avec les fossez, luy donnent un certain air de grandeur qui ne se trouve point en quelque Château que ce soit, ce qui provient de l'union & du raport qu'ont ensemble ces parties de l'Architecture militaire avec les ornemens de la Civile, & les grands espaces marqués 34, qui restent en terrasse depuis la contrescape du fossé jusques à la clôture, & qui sont destinés pour quelques parterres & jeux d'eau artificiels, étant achevés, enrichiroient beaucoup la veuë des étages de dessus. Les Jardins sont ornés de terrasses, Portiques & Fontaines, & particulierement d'une Grote Satyrique, où la nature est imitée avec beaucoup d'artifice, & dont le Plan n'a pû entrer dans cette planche. Les Parterres sont presques au niveau du premier étage, n'estant qu'un pied plus bas que les terrasses des Bastions, & les Ponts pour y descendre, s'abbattent en bascule. Il y a à chaque bout de ces Ponts deux grandes Statues posées sur des piedestaux au niveau de la balustrade.

Quant au Château, la Cour en est petite, n'aiant que 11. toises de diametre, ce que les Italiens affectent pour donner de la fraischeur au dedans. Elle est supportable de cette grandeur, le bastiment n'aiant que deux étages, dautant qu'elle ne sert qu'à éclairer deux Portiques circulaires l'un sur l'autre de 12. pieds un quart de large. Le grand Escalier à vis monte depuis le bas étage jusques 'aux plus hauts appartemens du trosséme, par quatre Ordres de colonnes qui en soûtiennent la rampe, les premieres sont Doriques & les autres Ioniques, Corinthiennes & Composites. Il s'en voit un de pareille structure avec des colonnes doriques dans le Palais Borghese à Rome. Toute l'étenduë du Plan n'est distribuée qu'en deux grands appartemens avec toutes leurs commoditez, la Chapelle & la grande Loge sont au premier étage.

Le reste s'explique assez par les renvois de la Table qui est à costé du Plan.

Les Charrois peuvent monter par les rampes du fer à cheval, & par les rampes 5. & 6. & les chevaux seulement par le grand Peron 14. & par les rampes 37. Or comme une des principales beautez de cette Maison consiste dans la maniere dont les pentes & les chûtes y sont traittées; pour rendre le Plan intelligible, les lettres y marquent les différens rezde-chaussée. Ainsi A. ou finit l'avenue, est plus bas que B. de 21. pieds qu'il faut monter par le fer à cheval, & B. plus bas que C. de 4. pieds 8. pouces qui est la pente de la grande place marquée 12. & C. est plus bas que D. de 21. pieds qu'il faut monter par le grand Perron & D. rezde-chaussée des Terrasses à l'entour du fossé est plus bas de 21. pouces que E de rez-de-chaussée de la Cour du Château, & E. un peu plus élevé que les Parterres, est plus haut que D. de 26. pieds & 4. pouces, & G. où l'on monte par des escaliers plus loin qui ne peuvent pastenir dans cette planche, est plus haut que F. de22. pieds 4. pouces; ainsi G est plus haut que A de 96. pieds, & le reste de la profondeur du Jardin suit la pente de la Montagne, & c'est de ce point de veuë que par un contraire effet à celui qui paroît en y arrivant, on voit ce bâtiment en contrebas de l'endroit G qui est presque de niveau avec le faiste des Combles.



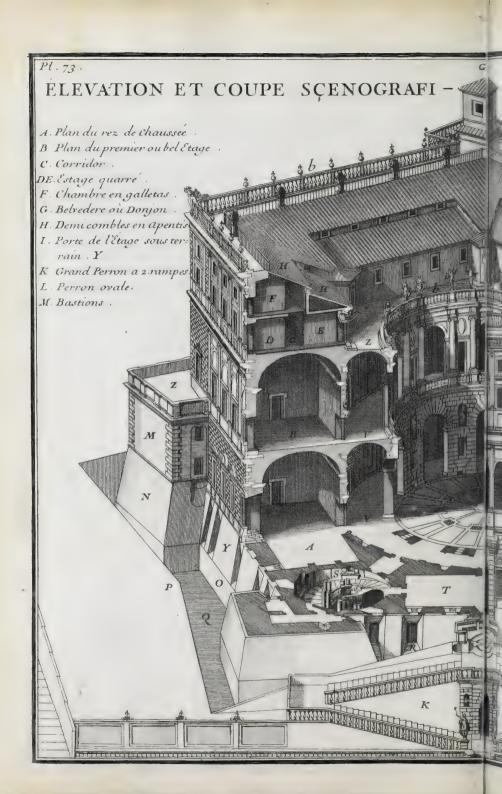





### ELEVATION DU CHASTEAU DE

Dour se faire une idée de la décoration de ce Chateau, I on doit supposer que la hauteur du Talut sussit pour un Ordre Toscan, & que le Dorique de la Porte pourroit regner à l'entour des Bastions & du soubassement de l'Ionique qui porte le Corinthien. L'étage des offices est éclairé par des Abajours qui ont leurs glacis en dehors. Les Bossages qui sont entre les Bast ons sont bien parragés, comme on le peut voir à la grande Porte dorique qui est ci-devant raportée page 127. Les autres ordres en sont fort reguliers, & au deslus des terrasses des Bastions, de petits corps ornés de bossages aux Angles du Bastiment, stanquent mieux les façades que des pilattres angulaires, dont le plan seroit en angle obtus. L'entablement avec consoles & metopes est presque semblable à celui de couronnement de la page 112. & convient fort à propos pour couronner toute la masse de l'Edisce, ainsi que la balustrade pour le terminer : A chaque angle de cetre balustrade sont les armes du Cardinal Farnése. Pour le dedans il seroit difficile de mieux faire. Des pierres de refend ornent le soubassement qui porte un ordre de colonnes Joniques engagées du quart de leur diametre. & la disposition du Plan circulaire de l'un & de l'autre étage est fort riche. On ne peut voir les combles du dedans de la Cour. Ils sont disposés d'une maniere que toutes les eaux se viennent rendre dans un canal qui les conduit dans des tuyaux de descente, de sorte que les Façades du dedans & du dehors ne peuvent estre endommagées de l'eau par égouts ny par goutieres, & le Corridor de l'étage des galetas est ingenieusement éclairé.

Quoi que ce bastiment ne soit pas d'une grande étendué, les parties en sont si bien groupées, qu'il renserme beaucoup de pieces, particulierement dans le haut, pour la commodité d'un grand nombre d'Officiers, & le Plan B qui est celui du bel étage, contient autant de grandes pieces que le Plan A, du rez-de-chaussée de la Cour avec plusiurs entresolles à l'un & à l'autre. Dans le Plan C.il y a 60. Chambres, 37. du costé D, avec 40 entresolles ou chambres en galetas marquées E, & du costé F. il y a 23. chambres, la hauteur du Palais depuis le cordon du talut jusques sur la corniche du couronnement, est de 14. toises, sans y comprendre le Belvedere G.& depuis le pavé de la cour jusques sur la Corniche

jonique, il y a 9. toises 2. pieds.

Outre la beauté de l'Architecture qui rend cette Maison incomparable, la richesse des Peintures y est répandue dans toutes les pieces avec beaucoup d'esprit & de jugement. Dans les grandes Sales sont representées les belles actions des hommes illustres, & les alliances de la Maison Farnése, la plûpart des chambres ont leurs noms, les unes sont dediées au sommeil, au filence, à la solitude, & les autres aux vertus, & aux faisons accompagnées de leurs attribus avec des histoires convenables aux sujets qui furent ordonnés par Annibal Caro Poëte fameux & l'un des beaux esprits de ce tems-là, ce qui est amplement decrit par George Vazari dans la vie de Thadée Zucchero qui les a peintes la plupart avec son frere Frederic. & dont il reste dans ce Palais d'aussi grandes preuves de leur capacité dans l'art de peindre, que les Ancestres du Duc de Parme, à qui elle appartient, y ont laissé un monument glorieux de leur magnificence.

#### PREFACE

SUR LA VIE & SUR LES OUVRAGES

#### DE MICHEL-ANGE

Le raport qu'il y a entre les Ouvrages d'Architecture de Michel-Ange & ceux de Vignole, fait que dans plusieurs Editions on voit des desseins de ces deux Architectes joints ensemble; c'est dans cet esprit que j'ay crû estre obligé de donner au public quelques Bastimens de Michel-Ange avec des explications, ce qui n'avoit point este fait jusques à present, & comme par la vie de Vignole j'ay fait connoître son mèrite, je me suis aussi efforcé en donnant une idée de celle de Michel-Ange, de la proposer comme un modelle accompli de vertu, à ceux qui se messent du dessein.

Uoique le travail soit un puissant moyen pour devenir habile dans les Arts, toutesois lorsque la Nature s'est declarée en saveur de ceux qui les embrassent, ils ont un double avantage qui leur facilite le chemin pour y exceller.

Michel-Ange, qui fut de ce nombre, nâquit l'an 1474 dans le Païs d'Arezzo de noble famille, issuë des Comtes de Canosse. Son Pere Louis Simoni Bonaroti le voulut suire instruire dans les Lettres & dans les exercices convenables à sa qualité, mais la forte inclination qu'il apporta en naissant pour le dessein, sit bien voir par des essais prodigieux pour son âge, qu'il en vouloit faire sa profession. Il sut mis chez un Maître dont il surpassa en peu de tems la capacité,

de sorte qu'à 15. ans il modelloit & travailloit de matbre avec admiration. L'accez qu'il eut dans la Maison de Medicis & l'estime que Laurent Protecteur des Arts faisoit de lui sans distriction de ses propres enfans, l'encouragea de telle sorte qu'il prosita par son travail des belles choses que le Grand Duc y conserve encore aujoud'hui.

Aiant fait un Crucifix de bois pour l'Eglise du saint Esprit à Florence, il trouva moien par le credit du Commandeur de cet Hospital, de dessiner d'après nature, & par l'étude des corps, dont on lui permetroit la dissection, il se rendit si fort dans l'Anatomie que dellinant toutes ses figures à fonds, & plaçant les muscles dans leur situation, il devint le plus hardi dessinateur qui ait jamais esté. Dans les premiers desordres qui arriverent à Florence au sujet de la famille de Medicis qui en fut chassée, il se retira à Boulogne où il sit plusieurs figures de marbre. Mais l'envie qui lui suscita des Competiteurs, lui aiant fait quitter cette Ville, il retourna à Florence pour y peindre en concurrence de Leonard de Vinci. Il n'avoit pas encore esté à Rome lorsque le Cardinal de S. Georges l'engagea d'v faire un voyage. La beauté des plus parfaits Antiques conservés dans les Jardins de Belvedere, l'étonna de telle sorte que reconno: sant qu'il étoit encore bien éloigné de la perfection de son Art, il se mit à étudier tout de nouveau & s'efforça de joindre à la connoissance de la nature, la belle maniere de l'Antique. Il ne manqua pas d'abord d'ouvrage dans Rome, & le Cardinal de Roiien lui fit faire une Nôtre-Dame de Pitié de marbre, qui est dans la Chapelle des Chanoines de S. Pierre à Rome. Il sit aussi un Cupidon qu'il vendit pour Antique au Cardinal de S. Georges, un Bacchus de 10. palmes de haut, & plusieurs autres Ouvrages dont partie fut envoyée en France.

Le Pape Jules II. aiant succedé à Pie III. qui mourut en 1503. proposa d'abord à Michel-Ange de faire son Tombeau orné de 40. sigures sans les bas reliefs & les ornemens, le tout de marbre. Il entreprit cer Ouvrage à l'âge de 29. ans

Le Pape l'envoya à Carrare avec de l'argent, chercher des marbres dont il fit venir une grande quantité; mais sa Sainteté ne trouvant point dans la vieille Basslique de S. Pierre, de place propre pour mettre sa sepulture, elle resolut de la faire rebassir, & en posa la premiere pierre l'an 1508, sur les dessins de Bramante.

Michel-Ange ne pouvoit s'accorder avec cet Architecte, dont les manieres présomptueuses estoient tout-à-fait opposées aux siennes, & Bramante aussi ne pouvoit souffrir les visites que le Pape rendoit à Michel-Ange, & les bienfaits dont il le combloit: Cest pourquoi il arriva dans la suite, que soit que le Pape eut changé de resolution, ou qu'on eut rendu auprés de sa Sainteté, de mauvais offices à Michel-Ange, il ne fut plus reçû à la Cour avec la même liberté qui lui avoit esté accordée, & l'entrée lui aiant esté brusquement refusée; il quitta Rome & s'en alla à Florence, il étoit même resolu d'aller trouver Soliman qui le demandoit pour faire un Pont de Constantinople à Pera; mais il en sut detourné par ses amis. Le Pape tâcha en vain par divers Couriers, de se faire revenir, & ne pouvant rien gagner dans un voiage qu'il se à Boulogne, il envoïa ordre à Michel-Ange de le venir trouver, mais aprés ce qui s'estoit passé n'olant paroistre devant le Pape, il fut envoyé par les Florentins en qualité d'Ambassadeur, afin que le caractere de personne publique, le mit à l'abri de la colere du S. Pere. Quand il fut aux pieds de sa Sainteté, elle lui fit un reproche de ce qu'elle avoit esté obligée de le venir chercher, & ravie de joye de le posseder, elle le renvoya avec des presens. Pendant son sejour à Boulogne, il sit de bronze la statue de ce Pontise de grandeur du triple du naturel pour mettre au Portail de S. Petrone; Mais quelque tems aprés cette figure fut traînée par la Ville & mise en pieces par la faction des Bentivoles, & le metail en fut vendu au Duc de Ferrare qui en fit faire une piece d'Artillerie, qu'il nomma la Julienne.

とうとは 作品の はないできます しこうこう 中国 はいか かんしょう とうしん 一川 に

Bramante dissuada le Pape de faire travailler à son tombeau, comme un sujet de mauvais augure, & pour lui saire connoître que Michel-Ange estoit inserieur en l'art de peindre à Raphiël son neveu, il persuada à sa Sainteté de faire peindre la Chapelle Sixte. Michel-Ange entreprit avec chagtin cet ouvrage, auquel il travailla seul, & qui sut découvert aprés 20. mois le jour de la Touss'int avec l'admiration de Rome. Il continua ensuite le Tombeau de Jules qui mourut en 1513. Leon X. de la Maison de Medicis qui lui succeda, l'obligea d'aller à Florence pour faire le Portail de l'Eglise de S. Laurent. Il quitta avec regret le Tombeau de Jules, dont il y avoit 4. figures sinies & 8. ébauchées, outre qu'il estoit persecuté pour

l'achever par le Duc d'Urbin neveu de ce Pape.

Leon X. mourut en 1521. & Adrien VI. qui lui succeda n'avoit aucune affection pour les Arts, il fut Pape peu de tems & en sa place sut élû en 1523. Clement. VII. de Medicis qui envoya encore Michel-Ange à Florence pour faire la Bibliotheque, la Sacristie de S. Laurent, & la Sepulture de ses Ancestres. On y peut voir aujourd'hui la pluspart de ces Ouvrages presques achevés, qui sont des plus beaux de Michel-Ange. Sous ce Pontificat la Ville de Florence souffrit un grandsiège, parce que le Pape s'interessoit au retablissement de la Maison de Medicis qui en avoit esté chassée à cause qu'elle empietoit sur la liberté des Florentins. Michel-Ange fortifia cette Ville, & defendit par son industrie pendant un an le clocher de S. Miniare, de l'Artillerie des ennemis. Le siege n'estant pas encore fini, Il fut obligé de s'enfuir à Venise, où à la sollicitation du Doge Gritti, il donna le dessein du magnifique Pont à Rialto. Passant par Ferrare le Duc Alfonce lui aiant dit galammenr qu'il estoit son prisonnier le retint auprés de lui, & le traita avec tant d'honneté, qu'en reconnoissance il lui sit un tableau de Leda avec quelques autres Ouvrages. Enfin les troubles estant appaisés à Florence, & Clement VII. aiant delivré Michel-Ange, de la poursuite des successeurs de Jules II, qui se contenterent

de la figure de Moisse avec un Tombeau à l'ordinaire tel qu'il est à San Pietro in Vincoli, pour l'aquitter de seize mille écus qu'il avoit receus. Ce Pontife luy ordonna d'aller achever la sepulture des Medicis. Il peignit ensuite le Jugement universel dans le fond de la Chapelle Sixte. Mais ce Pape n'eut pas la satisfaction de le voir parfait, car il mourut en 1534. & Paul III. de la Maison Farnése luy ayant succedé, fit achever par Michel-Ange son Palais qui avoit esté commencé par Julien Sangallo, en sorte qu'il fit les trois Ordres d'Architecture qui en décorent la Cour, & ensuite le Vestibule de l'Entrée principale sur la Place, & le grand Entablement qui termine si heureusement le Corps de ce Pa lais, qui bien que petit dans son étenduë, n'ayant que trente toises de face sur trente-huit de profondeur, est toutefois le plus magnifique de Rome, Michel-Ange bastissoit aussi alors le Capitole moderne, que le Pape avoit dessein de remettre dans son ancienne splendeur.

En ce tems-là mourut Antoine Sangallo Architecte, & le Pape rebuté des contestations qui naissoient tous les jours au sujet de la Fabrique de S. Pierre, sit un Bres autentique par lequel il declara Michel-Ange Architecte de cette Eglise, & approuva son modelle bien disserent de celuy que Bramante avoit commencé, & de ce que Sangallo avoit continué, en sorte qu'il reduisit ce ches-d'œuvre d'Architecture à la sorme que nous le voyons aujourd'huy, excepté que son Plan estoit en croix greque, & qu'il est presentement en croix latine. Ce que le Pape Paul V. a fait autant pour augmenter la grandeur de ce Temple, qu'asin qu'on ne se trouvast pas d'abord sous la Coupe en y entrant. Charles Maderne sut l'Architecte de cette augmentation, & termina le Corps de l'Eglise en 1612.

Michel-Ange estoit absolu sous Paul III. lors que ce Pape mourut, & que Jules III. luy succeda en 1550. Il ne receut pas moins des marques d'affection de ce nouveau Pontise que de ses Predcesseurs, & il en sut puissamment protegé contre les Fabriciens de S. Pierre, toûjours portez pour les creatures de Sangallo. Jules luy proposa de constiuire un Palais sur le Mauzolée d'Auguste; mais ce grand projet s'évanoüit par la mort de ce Pape arrivée en 1555. Marcel II. qui luy succeda, eut encore beaucoup d'estime pour Michel-Ange, aussi-bien que Paul IV. qui le confirma Architecte de S. Pierre par un nouveau Bref contre les Fabriciens, & contre Pirro Ligorio Peintre & Antiquaire qui faisoit courir le bruit que Michel-Ange, âgé pour lors de 81. ans, estoit tombé en enfance. Le Pape luy envoya mesme quelques quartiers de ses pensions qui estoient échus pour les soins de la Fabrique de S. Pierre, mais son desinteressement les luy sit refuser, d sant qu'il ne travailloit à cet Edifice que pour la gloire de Dieu. Pie IV. qui succeda à Paul IV. decedé en 1559. approuva le modelle qu'il fit pour le Dome de S. Pierre preferablement à ceux qui luy furent presentez, & le voyant fort avancé en âge, il luy donna Vignole pour le soulager dans les fatigues qu'il prenoit à la Fabrique de S. Pierre, dont celuy-cy fut ensuite élû Architecte.

Enfin Michel-Ange mourut le 17. Fevrier 1,64. âgé de 88. ans & 8. mois, aprés avoir passé la plus glorieuse vie, dont un homme de sa profession puisse jouir. Il fut consideré de tous les Souverains de son tems, & comme il n'avoit ni ambition ni avarice, & qu'il n'estoit attaché qu'à son travail, aussi n'amassa-t-il pas de grands biens pour les occasions qu'il eut d'en gagner. Il cherissoit la rettaite preserablement à la Cour, quoy qu'il y fust bien receu, mais son humeur particuliere le faisoit quelquesois passer pour superbe & bizarre, bien qu'il fust naturellement humble & timide. Il aimoit la lecture, faisoit assez bien des vers. & frequentoit les plus beaux esprits de son tems. Il estoit porté à secourir la Jeunesse, & cut volontiers fait des Eleves, s'il eût trouvé des sujets disposez pour profiter de ses enseignemens. Aussi disoitil qu'il n'appartenoit qu'aux Nobles d'exercer les Arts. Il aimoit sur tout la sobrieté & la continence, vertus necessaires

à ceux qui font profession des Arts, parce qu'il n'est men de si contraire aux exercices de l'Esprit que les débauches du corps. Michel-Ange estoit de moyenne taille, large d'épaules, de forte complexion, & d'un travail infatigable. Il avoit le visage grand, les yeux vifs, le front large, le nez gasté d'un coup qu'il avoit receu dans sa jeunesse, & la barbe claire & fourchuë. Il fut sujet à la pierre sur la fin de ses jours, & sa veuë qui estoit diminuée, luy servit de pretexte pour ne plus travailler, afin de ne rien faire d'inferieur à ce qu'il avoit fait dans la force de son âge; & comme il avoit eu la prudence de se retirer du travail fort à propos, il se contentoit de dire son avis sur tous les Ouvrages qui se faisoient dans l'Eglise S. Pierre. Il n'y eut pas d'Homme sçavant dans l'Italie qui ne luy donnast des Eloges aprés sa mort: & Benedetto Varchi, Poëte fameux, fut chargé par l'Academie du Dessein, de composer son Oraison sunebre, dont la Pompe se fit en l'Eglise des saints Apôtres, d'où son corps fut porté à Florence, où se firent encore d'autres Obséques plus magnifiques dans l'Eglise de sainte Croix, & là il fut mis dans le Tombeau de ses Ancestres. Le Grand Duc, pour marquer la reconnoissance qu'il devoit à la Memoire d'un homme, qui avoit esté l'honneur de son Estat, voulut bien donner les marbres qui font aujourd'huy l'ornement de sa sepulture,

Porte au bout de la voye Flamine, à present le faux-bourg du Peuple, à la teste du Cours à Rome.

Ette Face de la Porte du Peuple est celle qui regarde le faux-bourg. Le Pape Pie IV. donna ordre à Michel-Ange de la décorer, comme l'Entrée la plus belle & la plus frequentée de la ville de Rome. L'autre face du costé du dedans n'est qu'une espece de ravalement, que le Pape Alexandre VII. y sit faire l'an 1655, pour recevoir Christine Reine de Suede. Mais le Cavalier Bernin en a traité l'Architecture, quoique simple, d'une maniere qui n'a rien de petit. L'ordonnance de cette Porte de Michel-Ange est Dorique, & le diametre de ses colonnes d'environ 2 pieds, est déterminé par des colonnes de granite antique, qu'il a esté obligé de mettre en œuvre. Le peu de grosseur de ces colonnes fait que la baye n'est que mediocre; l'entablement est recoupé par deux avant-corps, dont l'intervalle est de 7. trigliphes : les espaces entre les colonnes sont ditrigliphes de belle proportion; ce qui a donné place pour mettre deux statuës de marbre blanc de S. Pierre & de S. Paul de Francesco Mochi. Les piedestaux font par escabeaux impairs. L'Attique est un peu fort, ayant plus du tiers de l'Ordre. Les Armes & les Corners d'abondance posez sur un champ de brique sont de marbre blanc, artistement travaillez d'aprés le Modelle de Michel-Ange.

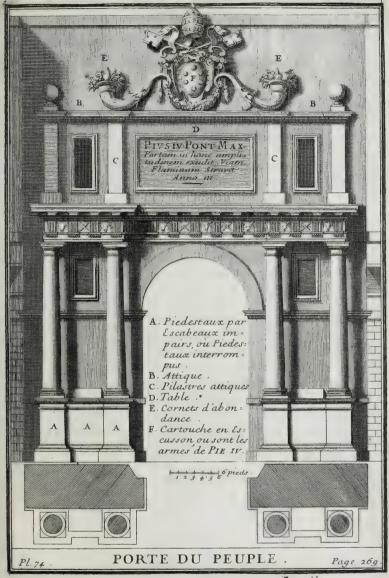

L. jij

Porte Pie appellée autrefois Viminale, au bout de la voye Nomentane, à la teste de Strada Julia, qui conduit à Monte-cavallo, sur le Quirinal à Rome.

A Porte qui estoit en cet endroit se nommoit ancienne-ment Viminale, à cause qu'elle estoit sur le Mont Viminal, & Nomentane parce qu'elle conduisoit à Nomento, petite ville dans le Latium, aujourd'hui la Campagne de Rome. Mais elle a changé de nom lors que le Pape Pie IV. a fait dresser la grande ruë & le chemin, & rebastir la Porte en l'état qu'elle est icy representée. Au premier aspect de cette Porte on n'y trouvera pas toute la regularité de l'Architecture; mais elle est du nombre de ces productions, où il est permis à des Maîtres, tels que Michel-Ange, de sortir des regles ordinaires sans s'égarer. La composition en est fort ingenieuse & si convenable à l'endroit où elle est placée, qu'elle fait un effet surprenant. La bave n'est pas grande, n'ayant que 12. pieds de largeur sur une fois, & cinq sixiémes de hauteur. La fermeture est à pans, & un peu trop surbaissée. Cette platebande en trois parties, quoy que d'un mauvais goust, a esté imitée au Chasteau de Chilly, & aux Portes de l'Hostel de Condé, & du Collège des Jesuites dit de Louis LE GRAND à Paris. Les Pilastres approchent de la proportion Toscane. L'Entablement ou faux Atrique est d'une composition qui ne tient point des Ordres, & l'Arc dans la Frise soulage la Platebande. Quant au Fronton il est assez en proporțion, mais les Consoles sont du goust du reste.



### Porte de la Vigne du Patriarche Grimani dans la Strada Pia à Rome.

Udessus des quatre fontaines plus loin que Termini, tirant vers la Porte Pie, il y a la Vigne Grimani dont Michel-Ange a fait la Porte. L'ouverture en est petite n'ayant que 7 pieds de largeur, & sa proportion est en hauteur le double de cette largeur : la décoration en est rustique, & l'Ordre qui n'est Dorique que par son profil, n'a point de trigliphes dans sa Frise. Les colonnes sont attachées d'un tiers de Module sur deux Pilastres, dont les moulures qui sont aux bases & chapiteaux, se continuent, ou se confondent avec celles des colonnes, outre que l'imposte ne devroit pas passer dessus les Pilastres. Les bossages ont plus d'un Module, Le petit Attique est dans son nud de la largeur de la baye, & égal en hauteur à l'espace qui est depuis le dessous de l'Arc sur la corniche. Les Acroteres ou petits piedestaux ont quelque chose de chetif, & leur veritable proportion est qu'ils ayent dans leur nû, un peu moins que la largeur du haut du fust de la colonne. On monte à cette porte par quatre degrez rampans, & le zocle qui sert de siege & de piedestal aux colonnes, n'est pas d'un beau profil ayant trop de moulures, & ressemblant à un bassin de fontaine; en sorte que ces colonnes sont fort mal posées, & un simple socle leur conviendroit mieux.



Mm

# PRofils de la Porte du Peuple , de la Porte Pie & de celle de la Vigne Grimani à Rome.

Eux choses sont à considerer dans le profil d'une Porte, sa J'coupe par le milieu & sa veuë par le costé. Quant à sa coupe, comme elle fait voir le passage, il faut que celle d'une Porte de ville, ait assez d'épaisseur pour trouver quelque logement ou corps de garde & pour mettre à couvert les ventaux de sa fermeture: ce qui fait la difference d'une porte de clôture qui n'a guere plus d'épaisseur que son mur. Quant à sa veuë par le côté, comme les logemens lui donnent quelque épaisseur, les Faces laterales ne doivent pas estre destituées d'ornemens, particulierement lors qu'elles sont à découvert, comme la Porte de S. Denis qui est aussi simple par les faces qui se presentent au Cours, qu'elle est magnifique par celles qui regardent la Ville & le Faubourg. Pour la décoration de ces sortes de Portes, lorsque la ruë du Faubourg est continuée parallele à celle de la Ville, & que la Porte n'est point isolée, les faces en doivent estre differentes & la plus riche veuë à l'abord & du costé du Faubourg. A l'égard des Portes de clôture qui servent d'entrée principale, elles doivent avoir deux paremens, afin d'estre également belles du côté de la Cour, puis qu'elles sont respectives à la principale face de la Maison.

La Porte du Peuple a un peu plus d'épaisseur que la Porte Pie, & renferme quelques logemens; mais les veuës laterales n'en sont pas décorées, parce qu'elles sont serrées par les murs de face de la ruë du Faubourg du Peuple & de celui de

Pic.



Mmij

Porte de la Vigne du Cardinal Sermonette qui commence depuis le bas du Mont Quirinal & s'étend jusques au sommet de la voye Pie nommée anciennement Alta Semita à Rome.

Uoique cette Porte soit d'une composition tout à fait rust que, elle est cependant d'une belle proportion, aiant de hauteur le double de sa largeur qui est de sept pieds & demi; l'Ordre est Composite avec une base Toscane & les Bossages en pierres brutes, sont imitez de ceux de la Porte majeure autrefois Porta Nævia. L'Entablement (compris la cimaise) est le quart de toute la colonne & les piliers-buttans ou contrefors des côtez avec les consoles bien proportionnées, lui donnent beaucoup de grace & de solidité. On y monte par quatre degrez rampans de brique posée de champ & retenuë par une bordure de pierre dure. Le Fronton est brisé avec enroulement, mais la table sur ce petit piedouche, a quelque chose de mesquin. L'Attique avec l'amortissement termine assez bien; si ce n'est qu'on pourroit trouver à redire à cette repetition d'enroulemens; les testes qui n'y font pas un ornement fort convenable, sont Antiques. Enfin tout ce qu'on peut trouver de descetueux à cette Porte, est que la baye en est petite pour la masse, & que la charge au dessus plus haute que l'ouverture même, en est trop forte.



Mm iij

POrte de la Vigne du Duc Sforce au faubourg du Peuple.

T E Cardinal de Carpi nomma cette Vigne Horti Pii Car-Lipenses, en memoire de ce que Pie IV. l'avoit fait Cardinal. Cette Porte peut estre appellée Dorique, si on a égard à l'Ordre qui la décore, & rustique à cause de ses Bossages; elle a de hauteur le double de sa largeur, qui est de prez de sept pieds. Les Bossages des Contresors sont en pointes de diamant, qui doivent toûjours être en angle droit : la base est Toscane, ainsi que le Chapiteau avec la proportion Dorique, de huit diametres pris au nud. Les Voussoirs en bossages ruftiques terminent fort à propos & rendent la maniere de cette Architecture grande, l'Entablement est trop fort aiant plus du quart. L'Attique a les deux tiers de tout l'Ordre, & le Fronton à trois pans, qui pouroit estre suprimé, n'est pas du goust du reste, non plus que les trois pommes de pin. Quant aux Consoles rustiquées, elles sont foibles sous cet Entablement, les Aigles & le Feston sont antiques de marbre blanc & la Porte est de pierre.



## PRofils de la Porte de la Vigne Sermonette, & de celle du Jardin du Duc Sforce.

D'Ar les Profils des murs de clôture de ces Portes, on voit que le mur de la premiere a 15. pieds & demi de hauteur, & celuy de la deuxième en a 12. à prendre au rez de chaussée de la rue, qui oft different de celuy de la Cour à l'un & à l'autre de 3. pieds & demi qui est une grande hauteur, n'ayant que 4. ou 5 degrez pour les racordersc'est pourquoy ces degrez avec beaucoup de giron & de pente sont encore difficiles pour les charois. Les murs ont environ deux pieds d'épaisseur sans chaperon. Il seroit à propos qu'ils cussent aumoins un profil en bahu pour l'écoulement des eaux. Ces deux Portes ont au dedans une décoration semblable à celle du dehors, excepté les colonnes à celle de Sermonete, & les Pilastres à celle de Sforce. Quoy qu'elles ne presentent pas beaucoup de largeur de face par les costez; comme elles ne sont pas proches d'aucun bastiment, & qu'elles sont percées dans des murs de clôture bien d'alignement, on les découvre de fort loin, & elles font une grande distinction.



Nn

Le Capitole moderne de Rome basti sur les ruines de l'ancien, est aujourd'huy nommé le Palais des Conservateurs du Peuple Romain.

L'a premiere ceinture de murailles que bastit Romulus, n'enferma que le mont Capitolin. Le Bustiment qui fut élevé dessus, & qui servit le premier d'asyle, fut appellé Capitole; parce que lors qu'on en foiilla les fondemens, on y trouva la teste d'un homme: ce qui fit augurer que Rome seroit la Capitale du Monde. Les Tarquins augmenterent cet Edifice, qui ayant esté trois sois consumé par le seu, sur aussi rebasti trois fois par Sylla, par Vitellius, & par Vespasien. Aprés plusieurs restaurations estant enfin ruiné par la succession des tems, il fur refait sous le Pontificat de Paul III. sur les desseins de Michel-Ange, qui commença par le grand Perron à deux rampes du fonds de la Cour, où est au milieu une sigure assise de porphyre, qui represente Rome Triomphante: aux costez sont deux Esclaves ébauchez de Michel-Ange, & contre les murs d'échifre des rampes, il y a deux figures couchées, dont l'une represente le Tigre & l'autre le Tybre. Pour la Basilique & la Tour de l'horloge basties sous Clement VIII. elles sont de Martin Lunghi le vieux. Le dessein que je donne, est la moitié du plan & de l'élevation du bastiment en aîle, ce qui est proprement le Palais des Conservateurs du Peuple Romain, ouvrage de Michel-Ange autant remarquable par la belle composition, que par l'excellence de l'execution.

La disposition du rez de chaussée, est un Portique double interne & externe de soixante-huit colonnes de trevertin d'une piece, d'ordre Ionique d'une singuliere invention, de plus de deux pieds de diametre, qui sont isolées quoy qu'elles semblent toucher au mur, estant nichées, pour donner une largeur suffisante au Portique. Les platebandes ont prés de douze pieds de portée, & des jambages revessus de tables entre

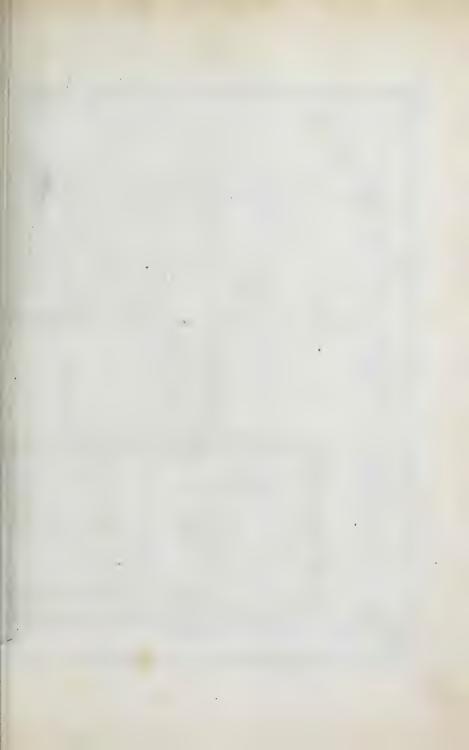







les colonnes, sont fermez d'une platebande de mesme décoration, dont la portée est égale à celle des colonnes. Les sesfittes ou plasonds sont ornez de grotesques de stuc, sort proprement travaillez. Toutes les pieces de cet étage sont voutées; il y en a six pour les Chambres de Communautez d'Artisans, & le reste est pour des Bureaux, & autres Appartemens necessaires à un Hôtel public ou Maison de Ville.

On monte au premier étage par deux rampes, dont les voutes sont fort riches de sculpture, & la petite cour de plain pied avec le palier interposé entre les deux rampes, donne du jour suffisamment. On voit dans cette cour quatre grands bas teliefs de Sacrisice & de Triomphe de Marc-Aurele, & sur le palier, Uranie, & une autre Muse. La grande Salle des Confervateurs qui paroist icy coupée, & qui précede la Salle d'Audience, est ornée des peintures du Chevalier Joseph d'Arpin, où sont representées les principales Actions des premiers Romains, & au costé F. est le combat des Horaces & des Curiaces. Les plasonds des pieces de cet Appartement retenus avec assez d'industrie, sont portez par des corniches & lambris dotez, & tout le reste est d'une magnificence convenable à la dignité du lieu.

Quant à la décoration exterieure, ce qu'il y a de plus remarquable, est le mélange des Ordres Corinthien & Ionique, qui réussit en cet endroit avec tout le succés possible; les grands pilastres Corinthiens soûtiennent toute la masse de cette Ordonnance; leurs piedestaux ornez des moulures convenables à cet Ordre, ont environ de hauteur deux neuviémes du pilastre, dont la base pose sur une double plinthe, comme à l'Arc de Titus. Les chapiteaux sont un peu plus hauts que la proportion ordinaire, afin de paroisstre moins quarrez. L'entablement a plus du quart du pilastre, qui est un excés dans la proportion, & la balustrade, qui a un peu plus que le cinquiéme, a trop de piedestaux, ce qui rend les travées des balustres trop petites, quoy que les pilastres soient distans les uns des autres, de sept diametres. L'entablement

n'est pas recoupé, mais continué sur une mesme ligne avec plus de grace. La corniche Ionique n'excede point le nud du pilastre Corinthien, & les rensoncemens pris dans le corps du mur, qui portent de sonds sur les jambages, déchargent non seulement les platebandes, mais donnent moyen par une large retraite, de décorer les senestres à balcon. Pour la croisée du milieu, distinguée des autres par ses deux frontons & ses consoles de mauvais goust, elle n'est point de Michel-

Ange.

On voit par le profil, le peu de roideur du comble, qui n'a de pente que la moitié de sa hauteur : & par l'esquisse de l'assemblage de la Charpente, on peut remarquer la pratique des Italiens, differente de la nostre sur ce sujet. Les fermes sont assemblées sans mortoises ny tenons, mais seulement par des entailles & embrevemens. Et par l'intervale qui reste entre le poinçon & le tirant, on peut voir que toute la ferme est en décharge sur le tirant; car pour l'entrait, il est coupé au droit du poincon, & se soûtient en décharge. Quant aux mortoises & tenons, les Italiens ne s'en servent point, parce qu'ils pretendent que les mortoises coupent la piece. Pour les forces, elles sont quariées, & les pannes ne sont autres que des plateformes proches les unes des autres : Ainsi les chevrons qui sont comme des membrures, & tous ces ouvrages de charpente, sont fort legers, & d'une grande portée, particulierement sur les grands salons, parce qu'on ne se sert que de sapin, & rarement de chesne.

Mais ce qui rend ee Palais considerable, est qu'il renserme les plus précieux restes de l'Antiquité, comme la Statuë equestre de bronze de Marc-Aurele, qui est au milieu de la Place, celles de Cesar & d'Auguste de marbre. La Colonne Rostrale de Duilius, les Fastes Consulaires, les Tables des anciennes Loix des Romains, & plusieurs autres monumens. Or comme le plus grand honneur que pouvoient recevoir les anciens Romains consistoit à laisser leurs statuës, ou leurs noms dans le Capitole, cet avantage a esté aussi recherché avec

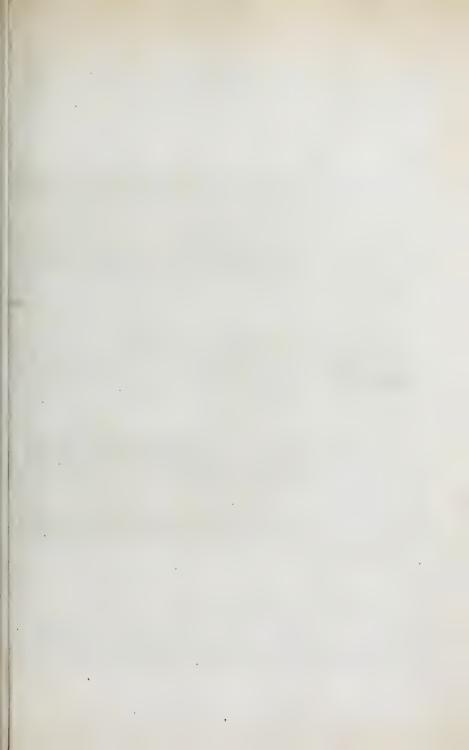





10 Toises

DES AISLES DU CAPITOLE .

Page 285



empressement par les modernes depuis deux ou trois siecles. C'est pourquoy on voit dans la grande Basilique du fonds de la Cour, les Statuës des Papes Paul III. & Gregoire XIII. & dans la Salle des Conservateurs, celles de Leon X. de marbre, de Sixte V. d'Urbain VIII. de bronze, & la Medaille de Christine Reine de Suede; & dans le Cabinet du Conseil, se trouvent celles de M. Antoine Colonne, d'Alexandre Farnése, de Jean François Aldobrandin, de Charles Barberin, & d'autres Generaux de la sainte Eglise, qui ont rendu service au S. Siege dans divers emplois. Les Inscriptions qui accompagnent ces Figures sont connoistre les actions les plus considerables de ceux qu'elles representent.

Le Pape Clement VIII. avoit commencé de faire bastir l'autre aîle semblable à celle du Palais des Conservateurs; mais cet Ouvrage ayant esté interrompu, Innocent X. le sit achever par le Cavalier Carlo Rainaldi. Le grand Perron à degrez rampans, & la balustrade qui porte les Statuës de Castor & de Pollux, les Trophées de Marius & de Sylla, & la Colonne Milliaire, sont du dessein de Jacques de la Porte, & au bas de ce Perron les deux Sphinx d'Egypte antiques, qui sont de pierre de parangon ou de touche, servent de Fontaine. Voilà en general ce qui concerne le Capitole. Je donne ensuite quelques parties en grand du Palais des Con-

servateurs.

## Porte principale du Palais des Conservateurs du Peuple Romain au Capitole.

Ette Porte est la plus grande des sept qui sont sous le Portique du Capitole, elle a de hauteur plus du double de sa largeur qui est environ de sept pieds, & le chambranle a deux treiziemes de cette largeur, les consoles qui soûtiennent les crossettes, sont arasées. Pour les crossettes, qu'on pretend estre un ornement, il est constant que c'est plûtost un abus qu'une beauté dans l'Architecture, quoy qu'elles soient fondées sur un exemple antique, qui est le Temple de la Sybille à Tivoli; Mais enfin cela a paru si beau aux Architectes modernes, qu'il se trouve des senestres de Palais où il y a jusques à huit crossettes. L'erreur d'avoir introduit les Cartouches comme il en paroist un au dessus de cette Porte, n'est pas moindre, & cette maniere originaire des Peintres & des Sculpteurs d'Italie, estoit passée jusques en France, où l'on remarque des Bastimens de bon goust, dont la regularité est fort alterée par ces figures disformes qui ne signissent rien. Ce n'est pas qu'à la place d'une table un carrouche bien desfiné & mis à propos, n'ait de la grace, mais il n'appartient qu'à ceux qui ont un juste discernement, de s'en servir.



## POrte d'une des Chambres de Communauté d'Artifans fous le Portique du Capitole.

TL y a six Portes pareilles à celles-cy sous le Portique du Capitole, qui sont d'une assez belle composition, l'ouverture de cette Porte, a le double de sa largeur, & le Chambranle est un gros talon avec un filet. Les deux Pilastres sont en guesne de therme avec des canaux & des rudentures. On trouve peu d'exemples de ces Pilastres, & il s'en voit deux à la Porte de l'Hôtel d'Effiat dans la Vieille ruë du Temple à Paris. Le petit Entablement & le Fronton sont d'un bon goust, & les Consoles plates en maniere de corbeaux, y conviennent assez. Il y a dans la Frise le nom de la Communauté à qui la Chambre est destinée. Le centre du Fronton qui est au dessous de la moitié de la longueur de la Platebande, est mis de telle sorte, que si au lieu d'une Platebande la Porte estoit fermée en plein cintre, ce mesme point de centre ne sortiroit pas de sa situation pour en tracer l'arc. Le Tympan du Fronton est à jour avec un ornement de fer assez bien travaillé; tous ces Frontons sont triangulaires, & ceux du premier étage cintrez.



# FEnestre à Balcon au premier étage du Palais des Conservateurs au Capitole.

ES Fenestres portent sur les platebandes des colonnes Ioniques du rez-de-chaussée; leur ouverture est petite pour la façade d'un si grand Palais, n'ayant que quatre pieds un quart de large sur un peu plus du double de cette largeur prise depuis le dessus de la Tablette d'appui du Balcon. Le Chambranle n'a que le cinquiéme de l'ouverture. La décoration en est riche, & son Ordre est une espece de Dorique composé par le profil de son Chapiteau, & Ionique dans sa proportion ayant neuf diametres. L'Entablement a le cinquiéme, compris le socle sous la base qui est attique, & la corniche retournée sous le Fronton donne de la legereté. La distance depuis le dessous de la platebande jusques sous l'Entablement, est égale à la hauteur du mesme Entablement; ce qui paroist un peu pesant. On se peut servir de ces sortes de Croisées pour le milieu d'une Façade, comme au Portail d'une Eglise, ainsi qu'il s'en voit au second Ordre du Val-de-Grace, de S. André de la Valle, & de S. Ignace du College Romain. Mais il faut sur tout observer de ne pas faire porter aucune partie de cette décoration à faux, ou par encorbellement de consoles, comme au Palais Farnése. En ce cas lors que la saillie n'est pas suffisante, les Pilastres y conviendroient mieux que les Colonnes.



Oo ij

## E Levation de front & de costé d'un des Chapiteaux Ioniques du Portique du Capitole.

L l'envie d'en donner la representation, pour faire connoître qu'il y a des compositions heureuses hors de la severité des regles, lors qu'elles partent d'un grand fond de dessein. Ce Chapiteau a comme l'antique, les deux faces differentes; ses volutes ovales & pendantes rentrées en spirales & contournées avec grace, font un effet plus riche que si elles estoient arasées, comme au Theatre de Marcellus. Sa hauteur est d'un module deux tiers, dont le tambour, compris son orle, fait presque la moitié du tout, & l'abaque est aussi haut que l'ove, & l'orle au dessous. Cette partie depuis le dessus de l'astragale, & qui détermine la hauteur du Chapiteau, peut estre d'une autre matiere comme de bronze, quoy que le fust de la colonne soit de marbre; sans craindre la difficulté qui arrive aux autres Chapiteaux Ioniques, où l'astragale n'est point reputée du fust, quand elle est taillée de grains & d'olives. La veuë de costé ne paroissant pas assez riche pour celle de front, j'ay orné de feuilles d'eau & de refend une des Campanes qui forment le Balustre, & j'ay laissé l'autre lisse pour donner à choisir. M. le Mercier Architecte, a mis en œuvre ce Chapiteau à l'Ordre Ionique du Vestibule du grand Pavillon du Louvre, avec la Base Dorique de Vignole moins foible que l'Attique, parce que ces colonnes sont posées au rezde-chaussée & sans socle. On en voit encore un exemple aux quatre colonnes qui portent la Chasse de sainte Geneviève, que le Cardinal de la Rochefoucault Abbé Commendataire de cette Abbaye a fait élever.



# BASES ET CHAPITEAUX CORINTHIENS de feüilles d'Acanthe & d'Olivier.

A Prés avoir fait reflexion combien il est utile à ceux qui dessinent ou qui modellent l'Architecture, de joindre l'exactitude des ornemens à la beauté des proportions; j'ay crû qu'il étoit necessaire de donner en grand deux des plus beaux modelles du Chapiteau Corinthien & deux autres du Composite, asin de rendre plus sensibles les especes de seuilles qui les décorent.

E se rencontrent dans les Ouvrages anciens & modernes, dont les Ntre une varieté presque infinie de Chapiteaux de Sculpture qui seuilles sont naturelles ou imaginaires; il est constant que celles d'Achanthe & d'Olivier sont preserables à toutes les autres pour leur beauté particuliere qui en a confirmé l'usage. La seuisse d'Achanthe qui a esté le sujet de l'invention du Chapiteau Corinthien, se trouve de deux especes, la Cultivée & l'Epineuse dont parle Pline Liv. 22. ch. 22.; c'est de cette derniere qui est la moindre, que se sont servis les Sculpteurs Gothiques & qu'ils ont mal imitée. Pour l'Achanthe cultivée, qui est plus refenduë, plus découpée & assez semblable au persil, ainsi qu'elle a esté taillée aux Chapiteaux Composites des Arcs de Titus & de Septime Severe à Rome, & au Corinthien de la Cour du Louvre; elle est la plus parfaite, & a sa sleur par chûte de gros boutons, comme elle a esté imitée aux grands Chapiteaux Corinthiens de l'Eglise des PP. de l'Oratoire rue Saint Honoré, & comme j'en ai veu à Alger sur les costes de Barbarie où cette plante sert de haye aux Jardins. Quant à la feuille d'Olivier, elle se trouve employée à presque tous les Chapiteaux Antiques les plus approuvez & aux plus beaux Modernes : les grandes feuilles sont formées par plusieurs bouquets de cinq petites seuilles chacun, il s'en trouve même de quatre seuilles, comme aux Temples de Vesta & de Mars le Vangeur. Les canaux des tigettes sont quelquesois tors, comme aux trois Colonnes de Campo Vaccino à Rome où les helices sont entrelassées & la fleur est une Grenade.

J'ay fait ces Bases Corinthiennes, l'une semblable à celle du Pantheon, & l'autre à celle du Temple de Jupiter Stator à Rome: celle-ci

a un astragale de plus au desfus du tore superieur.



# BASES ET CHAPITEAUX COMPOSITES de feuilles de Persil & de Laurier.

E Chapiteau Composite retient la même disposition & le même nombre de grandes feuilles que le Corinthien; mais au lieu de feuilles d'Achanthe & d'Olivier, celles de Persil & de Laurier y sont employées plus à propos pour le distinguer du Corinthien. La feuille de perfil est la plus découpée de toutes, & celle qui convient le mieux aux ouvrages delicats & de metal. Pour la feuille de Laurier, elle est presque semblable à celle d'Olivier, excepté qu'elle est plus grande & un peu ondée : c'est pourquoy il ne faut faire ses bouquets que de trois ou quatre feuilles. Les Volutes du Chapiteau Composite ( qui sont les Ioniques angulaires ) doivent estre des plus riches & seuronnées, parce qu'elles font la principale difference d'avec le Corinthien. Elles se traitent de deux manieres, ou quand elles semblent sortir du vase ou tambour du Chapiteau, & pour lors elles sont apellées Volutes naissantes, comme celles de l'Arc de Titus, de Vignole, de Palladio & de Scamozzi: ou lors que leurs tiges sont droites & qu'elles partent de derriere la fleur de l'Abaque, comme aux Arcs de Septime Severe, & des Orfévres. Les Oves de ce Chapiteau peuvent estre seuronnez quand l'ouvrage est riche & grand, & la rose qui luy est la plus propre, est un espece de sleuton panaché, comme il s'en voit à la pluspart des Antiques. Pour ce qui regarde le travail des Chapiteaux, il faut que le Galbe qui en est l'ébauche soit bien contourné, & que dans les feuilles il y ait de la legereté par leur dégagement, & de la solidité, par le moyen des tenons qu'on laisse derrière. On doit éviter sur tout de donner dans le goût sec, c'est à dire de faire les arêtes du contour des seuilles trop vives, ce qui les fait ressembler à de la tole découpée. Quelquefois au contra re les Chapiteaux deviennent pesans lorsque les feuilles n'en sont pas assez dégagées & évidées.

J'employe ici pour le Chapiteau de feuilles de persil, la Base Composite de Vignole, qui a une astragale moins que la Corinthienne, & pour celui des seuilles de laurier je me sers de la Base

Attique, comme la plus reguliere de l'Architecture.



Pp

#### BASES COMPOSE'ES ET CHAPITEAUX SYMBOLIQUES.

JE donne seulement deux especes de Chapiteaux symboliques, parce qu'il est presque impossible d'épuiser la diversité des ornemens dont on les peut désorer. La Base ornée est extraordinaire, & à moins de moulures que la Corinthienne.

Les meilleurs Architectes conviennent qu'on ne peut inventer de dif-position plus agreable que celle du chapiteau Corinthien; & tout ce qu'ils ont pû faire a été d'en changer seulement les especes de feuilles, & d'y mêler quelques ornemens significatifs pour servir d'atributs aux Edifices. C'est pourquoy Joseph rapporte que l'Ordre du Temple de Salomon étoit Corinthien; ce qui semble estre confirmé par Vilalpande, qui donne aux Colonnes mysterieuses du Porche de ce Temple, qui avoient deux coudées de diametre, les proportions Corinthiennes; & il pretend. comme j'ay dit cy-devant, que les Grecs ont pris leurs proportions sur ce divin Modelle de la plus parfaite Architecture. Ces Chapiteaux, selon le 3º Livre des Rois, étoient faits de branches de lis avec des grenades, & à peu prés de la maniere qu'ils font dessinez dans Vilalpande; mais comme ils n'ont pas la grace de celuy du Livre du Parallele, qui est de seuilles de palmier, arbre fort commun dans la Palestine, j'ay suivi ce dernier exemple, & j'ay pris la liberté d'y mettre des cornes de belier pour volutes, comme symboles des victimes de la Religion Judaique. Ces ornemens peuvent convenir aussi fort à propos aux Eglises des SS. Martyrs, parce que le palmier est le symbole de la Victoire, & de la Constance avec laquelle ces Heros du Christianisme ont comme des victimes, répandu leur sang pour la Foy.

Lors qu'il s'est agi d'inventer un Chapiteau qu'on pût nommer d'Ordre François, entre plusieurs productions qui parurent alors; celles qui ont le plus aproché de la disposition & des mesures Corinthiennes, ont été receuës avec le plus d'aprobation. On s'est servi de Panaches au lieu de Feüilles, disposées de la même maniere que celles d'Acanthe & d'Olivier. La plume d'Autruche, qui est sexible, fait un revers assez natures; mais cette quantité de petits brins a quelque chose de chetif, si elle n'est accompagnée d'autres ornemens; c'est pourquoy outre la Couronne de Prince que M. Peraut avoit mis sur l'assragale de la Colonne, j'y ay ajoûté les Cordons des Ordres Militaires de S. Michel & du S. Esprit, que M. Girardon avoit introduit dans un Chapiteau qu'il inventa alors; ainsi les Volutes étant ornées de plumes de Coq, avec la teste de cet oiseau, ou un Soleil pour fleur, ce Chapiteau sera aussi Royal que François.

# Pl. 89. ET CHAPITEAUX SYMBOL. 299



Pp ij

### CANNELURES RUDENTE'ES ET ORNE'ES,

Comme les Rudentures & autres semblables Ornemens enrichissent fort à propos les Colonnes délicates, j'ay choisi les plus convenables par rapport à l'Ordre & à la largeur des Cannelures.

Es Colonnes Antiques de marbre sont la pluspart cannelées, & quelques-unes rudentées avec des bâtons jusques au tiers, comme les Corinthiennes de l'Arc de Constantin, ou avec des rudentures plates, comme il y en a dans le Pantheon: mais il s'en trouve peu dont les cannelures soient remplies de seuillages. Cependant ces ornemens n'étant pas plus contraires à la solidité que le pourroient estre les seuilles du Chapiteau Corinthien, on en peut orner les Colonnes les plus sveltes selon la qualité de l'ouvrage & de la matiere, & les Colonnes de dedans devant toujours estre plus riches que celles de dehors, ces cannelures ornées leur conviennent à propos, si le reste est accompagné d'une richesse proportionnée, & que les moulures soient taillées & la Frise sculpée. Les Pilastres des Lambris de revétement, & les Colonnes des Alcoves & des Retables d'Autels, & autres morceaux de Menuiserie qu'il faut canneler, sont plus susceptibles de ces sortes d'ornemens, parce qu'ils peuvent estre coupez dans le bois avec beaucoup de propreté & peu de travail; mais ceux qui sont à jour comme les rubans tortillez, les feuilles tournantes sur des baguettes, &c. subsistent mieux faits de métal. On borde aussi de baguettes les cannelures, & on en met encore sur les costes, comme aux Colonnes de l'Eglise de Sainte Agnés hors de Rome, mais l'ouvrage en devient trop confus. Il faut que le nombre des cannelures soit moindre lors qu'on y taille de ces ornemens, pour les dégager davantage, en sorte qu'au lieu de 24. qui sont ordinairement au Corinthien ,il n'y en ait que 20. & mesme que chaque coste n'ait environ que le quare de largeur de la cannelure. On dispose ces ornemens de differentes manieres, ou les faisant sortir de roseaux de la longueur du tiers du fust, comme aux Colonnes Ioniques des Thuileries, ce qui est la meilleure maniere, en les espaçant sans roseaux, comme lors qu'il n'y à dans chaque cannelure qu'une branche au bas, une autre au tiers ou à la moitié, & une troisième au haut, ou enfin par petits bouquets mêlez alternativement dans les cannelures.



# COLONNE AVEC DIVERSES BANDES.

Blen que les Colonnes de cette espece ne soient pas fort en usage, comme il s'en voit cependant de tres-belles où la richesse & le travail n'ont point esté épargnez, j'ay jugé que celle-cy ne seroit pas à rejetter, la varieté de ses ornemens pouvant la faire mettre en œuvre avec succès dans plusieurs Ouvrages.

L'est constant que la beauté naturelle d'une Colonne est d'estre d'un L'eul bloc de pierre ou de marbre, sans autre ornement que la grace de son contour; mais comme la matiere ne répond pas toûjours à cet avantage, & qu'on est souvent obligé de la faire de plusieurs tambours : les Architectes se sont avisez pour en cacher les joins d'interrompre la longueur du fust par des bossages ou pareils ou mêlez pour la rendre rustique, ou par des Bandes espacées sur un fust cannelé pour la faire plus riche. Il y a deux choses à remarquer dans ces Bandes, leur disposition & leur varieté: elles se trouvent disposées de différentes manières selon le caractere de l'Ordre & la richesse du travail. Aux Colonnes Ioniques des Thuileries il y a cinq Bandes dans la hauteur du fust, dont chacune est couronnée d'une ceinture de feuilles d'eau, & la premiere Bande est au dessus de la naissance des cannelures, ce qui n'est pas de même aux Toscanes du Passage de la Galerie du Louvre, où la premiere Bande des six qui en ornent le fust cannelé pose immediatement sur la base; ni aux Composites du Portail de S. Estienne du Mont, ou il y en a huit qui laissent neuf espaces ou tambours dont les cannelures terminent quarrément. La varieté de ces Bandes consiste dans la diversité de leurs ornemens & profils sur une même Colonne, comme lors qu'elles sont enrichies d'Armes, de Devises, de Symboles, de Compartimens, &c. le tout historie & accommodé aux lieux & aux personnes, en sorte que ces ornemens sans estre repetez en deviennent significatifs. Cette Colonne peut encore estre construite d'une autre maniere, en saisant, ou son sust cannelé de marbre blanc & ses tambours de marbre de couleur, ou le contraire. Quant à la proportion des Bandes, elles ne doivent pas avoir plus d'un module de hauteur, afin que le nû du fust paroisse davantage. Enfin quoy que ces Colonnes ne soient pas des exemples de la plus reguliere Architecture, elles peuvent neanmoins servir fort à propos, étant Rustiques aux Grotes & Jardins, & étant délicates aux décorations des Scenes des Theatres, des Arcs pour les Entrées publiques, des Catafalques pour les Pompes funebres, &c.



### DISPOSITIONS DE COLONNES ET DE PILASTRES.

J'Ay representé ces Colonnes par leur plan, parce qu'elles n'auroient pû estre conceuës par leur élevation; ce qui m'a donné un sujet de critique de quelques dispositions qui ne sont pas à imiter, quoy qu'elles se trouvent dans des Ouvrages approuvez.

Outes les Inventions dans les Arts ayant en pour principe le desir de la nouveauté, les Architectes qui ne se sont pas contentez des figures ordinaires, en ont cherché d'extraordinaires, autant pour se distinguer, que pour quelque raison particuliere. Ainsi ils ont fait des Colonnes ovales, pour en diminuer la saillie; des Colonnes à pans, pour recevoir plusieurs retombées; & des Torses à jour à deux ou à trois tiges, pour faire paroîtie la délicatesse du travail, & même ils ont pratiqué des Escaliers à noyau ou suspendus dans les Colonnes Colossales pour y monter comme dans une Tour. Quant à la disposition, la necessité contraint quelquesois de prendre des licences; mais il faut éviter celles qui sont positivement contre les regles de l'Art, comme de doubler ou de flanquer les Colonnes & les Pilastres, parce que cette pe netration de corps mutile les Chapiteaux & les confond. Pour les Colonnes liées & cantonnées, comme il n'y a aucune necessité de les faire de cette sorte, c'est un abus, parce qu'on doit plûtost chercher à isoler les Colonnes qu'à les trop engager ou nicher; c'est pourquoy lors qu'il n'y a pas suffilamment de place, il y faut plûtost mettre un Pilastre Les Groupes de Colonnes semblent encore aussi inutiles, dautant que cette multiplication de corps ôte le plus bel effet des Porches Pe ristyles, Colonnades, & autres Colonnaisons, qui est de passer librement entre les Colonnes. Aussi Vitruve dit qu'on ne doit serrer les Colonnes plus prés que le Picnostyle. Le Pilastre plié est aussi faux dans fon principe, que celuy dans l'angle est vray; parce que le Pilastre iso lé appe lé Ante, étant parfaitement quarré, on doit supposer qu'il est dans le corps du mur, & que ce qui en excede le nû n'en est qu'une face ou une encognure. Pour les Pilastres ébrasez, c'est une sujetion d'un pan. coupé, où il faut observer que les deux moitiez soient chacune plus larges que le demi-diametre pour dégager les helices & la fleur; comme il a esté pratiqué à l'Eglise de S. Pierre de Rome: & lors qu'il n'y a point de tribune ny de niche, comme à la Sorbonne, l'entre-pilastre doit avoir au moins un demi diametre.

Pl.92. COLONNES ET PILASTRES.

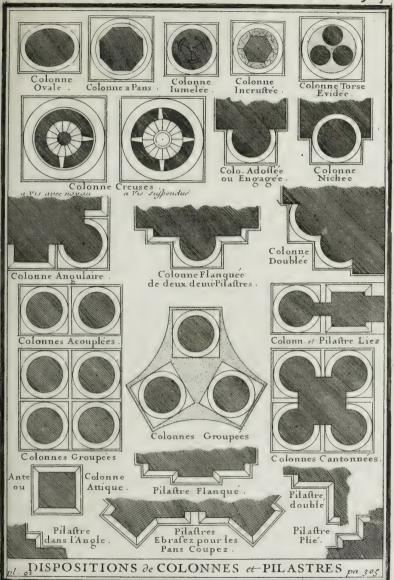

## DIVERSES ESPECES

DE

### COLONNES

Extraordinaires & Symboliques.

OUTRE les Colonnes ordinaires dont il a esté parlé dans le cours de ce Livre, voici le dessein de plusieurs autres especes de ce principal ornement de l'Architecture, autant pour en faire connoître la varieté, que pour exciter ceux qui se mélent du dessein à produire quelque chose de nouveau & de raisonnable sur ce sujet.

Les Colonnes qui n'avoient d'abord servi aux Edifices que par necessité, surent ensuite employées par magnificence, qui alla à un tel excés qu'on en éleva des Colosses pour servir de Monumens. Je divise ces Colonnes extraordinaires en trois classes, dont la premiere est des plus grandes appellées Colossales, qui sont toûjours solitaires & sont un ornement particulier détaché de toute ordonnance d'Architecture. La seconde, des moyennes qui entrent dans la composition des Bastimens, & ont leur usage comme les ordinaires. Et la derniere, des petites qui servent à enrichir les Tabernacles, Cabincts de Marqueterie, Bussets d'Orgues, Horloges, Pendules, & autres Ouvrages délicats.

Les Colonnes Colossales sont Massives ou Creuses, Statuaires ou Zophoriques, Triomphales ou Historiques, ou enfin Astronomiques. De toutes ces Colonnes l'Historique peut passer pour la plus auguste, parce qu'outre la Statuë d'un homme illustre qu'elle porte, elle represente encore ses actions heroïques: mais il faut avouer que nonobstant cet







XTRAORDINAIRES ET SYMBOLIQUES

page . 307



avantage il y a quelque confusion dans la richesse de son travail, principalement lors que les sujets y sont traitez dans un Bas-relief continu en ligne spirale, comme aux Colonnes Trajane & Antonine; au lieu que si ces sujets en estoient separez par bandes avec inscriptions elle seroit encore Chronologique, parce qu'elle contiendroit les Fastes d'une vie aussi heureuse que glorieuse.

Pour la Colonne Triomphale, il n'est pas necessaire qu'elle soit creuse: & entre les couronnes qui marquent les expeditions militaires, & qui cachent les joins des tronçons, il pourroit y avoir des Armes de Provinces & des Profils de Villes conquises; ce qui rendroit encore cette Colonne Ho-

norable.

Pour la Colonne Astronomique elle doit estre creuse, parce que ce n'est qu'une espece de tour ronde pour servir d'Observatoire sur les mouvemens de la Sphere & des Astres. La Colonne Phosphorique, qui est aussi Colossale, peut estre d'une énorme grandeur, & bastie à la teste d'un Mole ou devant la Chaisne d'une Darce ou d'un Bassin de

Port de mer, pour luy servir de Fanal.

Quoy que la Colonne Rostrale soit petite dans son origine, on pourroit neanmoins sur cette idée en ériger une Colossale de marbre de couleur, dont le piedessal, la base, & le chapiteau seroient de marbre blanc, & les poupes & prouës de vaisseaux & de galeres avec la Statuë seroient de bronze doré; & il n'y a point de doute que ce monument conviendroit mieux à la gloire du Roy dans quelque Ville Maritime, devant un Arsenal, une Maison de Ville, ou quelqu'autre Edifice public, qu'aucune Statuë Equestre qu'on luy pût élever.

Or comme les Colonnes Colossales sont purement de magnificence, il est necessaire qu'elles soient élevées dans de grandes places pour estre veuës d'une distance proportionnée, & que ces Places ayent une décoration conforme à la dignité du Monument, comme le Marché de Nerva &

celuy de Trajan, qui estoit aussi riche d'Architecture que

sa Colonne l'est de Sculpture.

On voit encore par les ruines de plusieurs Antiquitez, combien ces Places accompagnées de Colonnes, estoient en recommandation chez les Anciens, & même on juge par ce qu'en ont écrit les Historiens, & par de certains espaces qui sont restez vuides, de la figure & de l'usage de ces Places, qui servoient d'Hipodromes, de Cirques, de Xystes, de Palestres, de Naumachies, de Viviers, &c. plûtost pour le plaisir que pour l'utilité, comme nos Halles, Foires, & Marchez.

La beauté des Places publiques procede de leur regularité & de leur symmetrie: par leur regularité on entend qu'elles soient comprises dans des figures parsaites, comme rondes ou ovales, quarrées ou oblongues, en sorte que les angles & les côtez en soient droits: & par leur symmetrie, que l'Architecture en soit ou uniforme, c'est à dire qu'elle regne également à l'entour avec un Portique public, ou respective, les Bâtimens des côtez opposez estant égaux, ou même differens, pourveu que ce soient des Palais, des Hôtels, & d'autres Bâtimens considerables. Quant à la situation d'une Place il est avantageux qu'elle soit plûtest devant une grande ruë, comme celle qu'on bâtit où estoit l'Hôtel de Vandôme à Paris, parce qu'on la découvre plus sacilement; que si elle estoit rensermée dans une Isle de Quartier, comme la Place Royale qu'il faut aller chercher.

La meilleure disposition d'une Place, c'est quand elle est traversée d'une grande ruë par le milieu, qui souvent est croisée d'une autre, ainsi qu'on le pratique dans les nouvelles Villes plantées de symmetrie, comme celle de Versailles. Quant aux retranchemens qui se font autant pour l'utilité publique, que pour l'embellissement des anciennes Villes; il faut que non seulement les maisons des ruës dressées d'Alignement se bornoyent, en supprimant les saillies & avances supersluës au delà des murs de face reglez par le Voyer:

mais on doit aussi faire des entre coupes en certains Carrefours, & des pans coupez aux encognures des Ruës, pour faciliter le tournant des charois & en rendre les entrées & les issues commodes.

Les Colonnes Milliaires à l'exemple de celle-cy ne sont pas Colossales, quoy qu'elles soient Solitaires: & si l'on en introduisoit l'usage comme autrefois chez les Romains, qui les plaçoient sur les grands chemins pour marquer ainsi que les Pierres & Termes milliaires les distances des lieux, & dans leurs Carresours pour enseigner les disserentes routes, il faudroit pour les rendre plus utiles qu'elles sussent aussi Gnomiques avec des Cadrans solaires, parce qu'elles marqueroient encore les heures du jour aux Voyageurs. Les Colonnes Funeraires & Sepulchtales sont ordinairement seules & d'une moyenne grandeur, ainsi que les Limitrophes & les Indicatives.

Les moyennes Colonnes extraordinaires, qui sont celles qui entrent, comme j'ay dit, dans la composition des Edifices se peuvent varier de plusieurs façons: on peut saire les Rustiques d'autant d'especes qu'il y a de Bossages. Les Colonnes Bandées ont de la Sculpture sur leurs bandes, & ce qui paroist du fust est canelé. Mais toutes ces Colonnes, de quelque maticre qu'elles soient, même Fusibles, ne doivent estre employées que par rapport au lieu qu'elles décorent, comme les Colonnes en balustres servent aux Clôtures de bois, de fer, ou de bronze; les Belliques qui ont la forme de Canons conviennent aux Portes des Citadelles des Arsenaux & des Fonderies: celles qu'on nomme Menianes, aux Balcons ou Menianes qu'elles soûtiennent: les Marines couvertes de glaçons ou de coquillages, aux Grotes, Fontaines, Nymphées & Piscines: les Colonnes Feuilluës & Pastorales, aux Portiques des Jardins, Grotes satyriques, Laiteries, & autres Bâtimens Champêtres, & celles de Treillage aux Berceaux, où les Pilastres conviennent mieux & sont de moindre saillie & dépense: & enfin les Hydrauliques aux Cascades; ces dernieres se sont de plusieurs manieres, & il sort du haut de quelques-unes un Bouïllon ou Jet d'eau, qui en retombant sorme des Napes droites ou en spirale, comme celle-cy qui est à Frescati.

Les petites Colonnes sont le plus souvent Préticuses à cause de leur matiere, comme de Lapis, d'Agathe, d'Avanturine, ou de divers Jaspes rares; surquoy il faut observer que les veines ou taches de ces pierres choisies soient petites à proportion des Colonnes, & que les couleurs détachent du fond contre lequel elles sont posées: Il y en a même de Diaphanes, comme celles de Cristal, d'Albâtre, & d'autres pierres transparentes. Ces petites Colonnes sont ordinairement faites au tour, & la plus singuliere est la Torse évidée à jour, qui se fait de deux manieres, ou de deux tiges torses à l'entour d'un noyau, ou de trois tiges tournées en spirale. Il s'en voit de marbre de cette derniere sorte qui peuvent passer pour un chef-d'œuvre en ce genre. Les Colonnes de Bas-relief servent de fond à la Sculpture, & les Feintes à la Peinture. Et il s'en fait aussi qu'on peut appeller Lumineuses, pour les Fêtes & Illuminations, & de Corolitiques pour les Decorations de diverses sortes.

Voila une partie des Colonnes Extraordinaires, qu'on peut appeller Ingenieuses, sans parler de tant d'autres qui passent sous le nom de Composées, qui outre qu'elles sont éloignées des proportions ordinaires, sont encore chargées d'ornemens confus qui ostent la grace de leur contour. Tels sont les Ceintures à l'endroit du renssement, comme il s'en voit à l'Eglise de S. Eustache à Paris: d'autres qui sont rustiquées avec de petits bossages en pointes de diamant, comme à la Maison blanche de Gaillon prés de Roüen. Or comme le Chapiteau est le principal ornement de la Colonne, & que sa beauté consiste dans la proportion, le choix, & l'arrangement de ses seüilles, aussi ne faut-il pas substituer à la place de ces ornemens qui luy sont propres, des Figures, des Animaux, des Trophées, Masques, & autres ca

prices qui ne sont que des productions imparsaites, sans desfein ni rapport d'usage, & dont les Bâtimens gothiques & étrangers, aussi bien que plusieurs livres sont remplis. Il faut neanmoins excepter de ces Colonnes les Symboliques, lesquelles quoy que composées ont leur beauté particuliere, à cause des attributs convenables dont elles sont enrichies. C'est pourquoy lors qu'on regratte les Façades pour quelque racordement ou reparation, il faut retondre toutes ces saillies inutiles; & s'il est possible, plûtost incruster des bases, chapiteaux & autres membres, que de repeter ce qui est de mauvais goust dans la partie neuve qui est à construire.

Il seroit aisé d'accommoder à nos usages la pluspart de ces Colonnes extraordinaires, & par exemple l'on pourroit fort à propos élever une Colonne Militaire dans un endroit signalé par une victoire, parce que la Colonne, particulierement l'Attique, estant un monument durable & isolé. elle recevroit avec ordre sur son Fust & son Piedestal des Inscriptions & Trophées, pour marquer les plus notables circonstances d'une Expedition. On peut donc conclure par ce qui est dit cy-dessus, combien il est important à ceux qui ont la direction des Ouvrages, aux Architectes qui les inventent & aux Sculpteurs qui les executent, d'avoir connoissance de l'Architecture antique, soit par les voyages, soit par l'histoire, ou du moins de s'en faire instruire, parce que les Ouvrages doivent estre plûtost considerez par leurs convenances aux lieux, aux usages & aux personnes, que par la matiere, le travail, & la dépense.

#### DIVERSES ESPECES

# DE PIEDESTAUX EXTRAORDINAIRES.

LES Plans & les Elevations des Piedestaux extraordinaires que je donne icy, font voir que cet Ornement d'Architecture peut estre traité differemment selon les sujets qu'il porte.

IL n'y a gueres de partie dans l'Architecture qui soit plus arbitraire que le Piedestal, & où l'on puisse prendre plus de licence sans s'écarter des regles, puisqu'il n'y en a point de prescrites par les exemples de l'Antiquité, ni par les preceptes des Architectes modernes, qui n'en ont pas suffisamment écrit, (car je ne parle pas icy des Acroteres & des Piedestaux des Ordres:) C'est ce qui m'a fait hazarder ces desseins, pour donner sujet aux Architectes & Sculpteurs, non seulement d'inventer de nouveaux Piedestaux, mais encore se servant de ceux-ceux-cy, d'en faire les profils en grand, & d'ajoûter les Socles qui manquent à quelques-uns, & que le peu de grandeur de ce Volume ne m'a pas permis d'inserer icy.

Quoy qu'il n'y ait point de proportion déterminée pour le Piedestal, & que sa hauteur dépende de la situation & de la figure qu'il porte, cependant quand il est au Rez de chaussée de dehors ou de dedans, on luy donne ordinairement les deux tiers ou les deux cinquiémes de la hauteur de la figure : & plus elle est massive, plus le corps du Piedestal doit estre fort & bas, comme on le pratique dans les Ordres, où le Toscan, qui est le plus court & le plus massif, est toûjours

au Rez de chaussée.









Autant que les Piedestaux des Ordres doivent estre simples & reguliers, autant ceux-cy peuvent avoir à proportion des formes ingenieuses & extraordinaires selon le caractere, l'attitude & la situation des figures. Les moindres Piedestaux servent à porter les Statuës en pied qui sont antiques parfaites, ou torses restaurés, ou enfin modernes; entre lesquelles il y en a de nuës comme la pluspart des Grecques, & de vêtuës comme les Romaines: & les unes & les autres sont Divines, Heroïques, Augustes, Symboliques, ou Allegoriques. Mais parce que de toutes ces figures les unes sont de proportion pesante & les autres sveltes par rapport au sexe, à l'âge & à la qualité, il faut aussi que le Piedestal en soir different de hauteur, de profil, & d'ornemens. Quant aux Piedestaux figurez, qui ont des retours ou pans coupez, ou qui sont flanquez, arondis ou échancrez en leurs encogneures; ils servent plus ordinairement à des figures legeres : & ceux avec avant-corps cintrez ou droits, à celles qui ont des animaux ou des attributs à leurs pieds, qui portent avec grace sur ces parties saillantes.

Les Piedestaux des figures assises ou à genoux, comme sont celles des Papes & Prelats, des Hommes de lettres & de robe, qu'on érige dans les Parvis ou Places devant les Eglises, dans les Chapelles, & prés des Mausolées, Sepultures, & autres endroits, doivent être moins hauts que larges, ces figures ayant plus de plan, que celles qui sont en pied. Si l'on a plusieurs figures d'une même hauteur à placer, il est plus à propos pour la varieté de se conformer à leurs caractères & à leurs attitudes, que de suivre une uniformité de symmetrie pour les Piedestaux; principalement lors que ne faisant point partie d'une ordonnance d'Architecture, ils sont répandus dans un grand espace, & étant isolez sont un sujet separé & indépendant. Mais il saut au moins observer dans les Salons, Galeries ou Allées, que les Piedestaux des sigures respecti-

vement opposées soient pareils.

Les Piedestaux des figures couchées, telles que sont les

Fleuves, Rivieres, &c. comme l'Ocean, le Tigre, le Nil & le Tibre qu'on voit au Capitole & au Palais Farnése à Rome, doivent estre en longueur avec peu de hauteur, & peuvent avoir leur dé en talut, & leur corniche & leur base peu chargée de moulures. Mais à l'égard de ceux qui portent des figures de semmes, comme de la Cleopatre, de la Nymphe à la coquille, & autres délicates, les profils en doivent estre legers avec des ornemens dans leurs tables.

Les Piedestaux triangulaires, qui sont les plus extraordinaires & le moins en usage, servent pour poiter les Colonnes funeraires avec des vertus, des genies, & autres attributs à leurs encognures, les Lutrins d'Eglise, les Statuës Hydrauliques, & les Obelisques d'eau comme à l'Arc de Triomphe d'eau de Versailles, &c; ils se sont de divers profils, comme à plomb, en adoucissement, en balustre, & ces derniers sont imitez des Autels antiques des Payens, & particuliere-

ment du Tripié d'Apollon Pythien à Delphes.

La grandeur & la forme des Groupes, qui sont ordinairement isolez, reglent le plan & la hauteur de leurs Piedestaux: par consequent ceux qui ont plus de figures & plus d'étenduë, doivent avoir des Piedestaux moins hauts que les autres; sur ce principe s'il faloit faire un Piedestal pour le grand Groupe qui est au Palais Farnése, où sont representez Zethus & Amphion qui s'efforcent d'attacher par les cheveux Dircé aux cornes d'un Taureau, il faudroit qu'il eust peu de hauteur, & que ce ne fût qu'une maniere de socle avec base & corniche; parce qu'autrement la terrasse de ce Groupe étant trop élevée, une partie de l'Ouvrage seroit au dessus de la veuë. Mais au contraire un Piedestal pour le Groupe de Laocoon, & de ses deux enfans, seroit à proportion plus haut, le dé étant un parallelograme en longueur, sur la face de devant, qui auroit une fois & le quart de sa hauteur: ainsi on peut établir pour précepte que plus les Groupes sont hauts avec peu de plan, comme un Ravissement de Proserpine par Pluton, ou de Pandore par Mercure, plus leurs Piedestaux

doivent estre hauts, & la figure ronde, échancrée, ou arondie par les encognures, leur convient mieux qu'un plan quar-

ré, parce que toutes les veuës en sont riches.

Les Figures Equestres qui sont de tous les monumens statuaires les plus superbes, doivent estre montées sur des Piedestaux d'une magnificence convenable à leur sujet & à leur situation. La proportion de ces Piedestaux dépend absolument de la grandeur de la figure pour laquelle le Piedestal est fait; ainsi il ne doit pas estre trop haut, de crainte que cette élevation ne diminuë l'excellence du travail & la ressemblance du Heros. C'est pourquoy ces Statuës, quelques grandes qu'elles soient, ne sont jamais un bon esset pour terminer un Edisce. Ainsi parce qu'il y a une sensible difference entre une grande & une mediocre Statuë, les Piedestaux en doivent estre proportionnez de telle sorte, que la figure comme principal objet du Monument, attire plus les yeux de ceux qui la regardent, que son Piedestal, qui ne ser qu'à la porter.

Les Ornemens qui conviennent à ces sortes de morceaux d'Architecture, sont les consoles, montans, pilastres, festons, tables, basreliefs, & autres qui doivent estre significatifs, comme attributs du sujet. Il faut que le tout soit élevé sur un socle & un ou deux degrez en maniere de sieges avec un embasement sussissant s'il y a des groupes aux faces ou des sigures aux encogneures. Ces sortes de Piedestaux doivent aussi estre entourez de bornes avec chaînes de bronze, comme on le pratique aux Places & Palais d'Italie; ce qui a effectivement un air de grandeur que n'ont point nos Herses & Barrieres d'Hôtels, plus propres pour des Carrieres ou Lices de Manege, que

pour garentir des charois le pied des murs de face.

Il faut que la grandeur des Statuës Pedestres ou Equestres, soit proportionnée à l'étenduë de la Place qu'elles décorent. Or comme une grande Statuë conviendroit mal dans une petite Place, parce qu'il n'y auroit pas un éloignement suffisant pour la bien considerer; aussi une petite Statuë dans un grand espace paroistroit chetive, quelque belle qu'elle sust. C'est

pourquoy si la Statuë Equestre de bronze de Marc. Aurele, qui n'a que 11 pieds - de longueur sur 12 pieds de hauteur, convient dans la Place du Capitole, qui est mediocre, où Michel Ange l'a élevée: aussi celle de Louis Le Grand, que fait le sieur Girardon, ayant 19 pieds de longueur sur 19 de hauteur, sera proportionnée à la Place où estoit l'Hôtel de Vendôme, qui a 78 Toises de largeur, sur 86 de profondeur. Il faut aussi observer que la face de la Statuë se presente au plus bel aspect, plûtost par rapport aux avenues les plus passantes, qu'aux bâtimens qui sont devant: ainsi la Statuë Pedestre du Roy, que M. le Duc de la Feiillade a fait ériger dans la Place des Victoires, & qui est faite par le sieur des Jardins, est mieux tournée par rapport aux deux ruës des Petits-Champs, dont elle termine agreablement les issues, qu'à l'Hôtel qu'elle regarde.

Or comme dans ces Monumens on se propose une durée égale à la memoire des grands Personnages pour qui on les éleve; il est besoin que la solidité des Piedestaux réponde à la charge des Statuës. C'est pourquoy non seulement le massif au dessous du Rez de chaussée doit estre bien fondé, avec beaucoup d'empatement; mais il faut aussi que le corps du Piedestal soit des plus grands blocs de marbre qu'on puisse tailler, posez en liaison suffisante, & retenus en leurs lits par des crampons de bronze. De sorte que si la masse en est si grande, que les quartiers de marbre n'en puissent pas traverfer la longueur, ils fassent au moins parpain sur la largeur, & que le garni ou noyau, s'il y en a, soit d'une pierre tres-dure, & bien enliée avec les quartiers de marbre. Enfin tous les Piedestaux exposez à l'air ne doivent jamais estre faits par incrustation, ou plaquis; parce que cette pratique est absolu-

ment vitieuse dans tous les ouvrages de dehors.

Il reste à parler des Ornemens & des Inscriptions qui contribuënt à la richesse des Piedestaux. Les principaux ornemens aprés ceux qui sont propres à l'Architecture, sont les Bas-reliefs historiez, les Trophées, & les Attributs, qui doivent répondre aux sujets que portent les Piedestaux; & où il faut toûjours observer peu de relief pour empêcher qu'ils se ruinent facilement, & pour ne pas diminuer la solidité

apparente & effective que doit avoir un Piedestal.

Les Inscriptions dans les tables des Piedestaux servent non seulement à donner quelque notion de l'Histoire d'une sigure ou d'une groupe, & à en expliquer les attributs, mais aussi à faire valoir l'excellence du travail; en sorte que l'esprit reste encore plus satisfait, lors que l'interpretation est jointe au sujet. Car quoy que la Sculpture, toute müette qu'elle est, donne une grande intelligence à ceux qui la regardent avec attention, il est neanmoins constant qu'une sçavante & courte Inscription en Vers ou en Prose ôte les doutes qu'on pourroit former sur la disposition, les habillemens, les armes, & autres symboles d'une figure, qui ne s'expliquent pas assez d'eux-mêmes. Les Italiens sont fort curieux de faire valoir par ces sortes d'Epigraphes ou Inscriptions, des fragmens antiques, quelquesois aussi peu considerables que des Ouvrages modernes d'une mediocre beauté.

On met aussi au rang des Piedestaux les pieds ou tiges percées, qui portent au milieu des Bassins figurez les Coupes, Champignons, Coquilles, &c. des diverses fontaines jaillissantes rapportées cy-aprés dans la Table des Termes, & d'où sortent divers Jeux d'eau, comme Girandes, Gerbes, Chandeliers, Cierges, Lances d'eau, &c. qui sont l'embel-

lissement des Jardins.

Le Scabellon, qui sert à porter un Buste, est encore un espece de Piedestal, dont la proportion est haute & menuë en maniere de Gaine de Terme. Il s'en sait de marbre, ou de bois peint en marbre. Les Scabellons doivent estre sans ornemens, si ce n'est les attributs des Bustes qu'ils portent, comme un Caducée pour Mercure, un Trident pour Neptune, &c. ce qu'on peut encore observer sur les Gaines des Termes. On nomme aussi Scabellons certaines saillies, qui au lieu de consoles servent à porter des Bustes dans les Façades, comme au Palais des Tuilleries.

## DIVERS BALUSTRES D'APUI.

LEs Piedestaux des Balustrades étant une suite des Acroteres qui sont la quatrième partie d'un Ordre avec Piedestal, les Balustres qui en doivent remplir les intervalles, sont des Ornemens autant utiles pour la distinction de chaque Ordre, que pour les diverses compositions où ils sont employez, comme on le peut connoître par les desseins de ceux-cy.

IL y a sujet de s'étonner qu'entre tant d'Architectes qui ont écrit, il s'en trouve peu qui ayent donné les proportions & les profils des Balustres & des Piedestaux qui en renferment les travées; Peut estre qu'ils ont negligé cette partie de l'Architecture, ou parce qu'elle leur a paru peu considerable, ou parce qu'il n'est resté aucun fragment antique dont ils ayent pû tirer quelque exemple. Cependant aprés qu'on aura fait restexion sur son usage d'autant plus necessaire, qu'il sert à renfermer les Balcons & Terrasses avec quelque seureté, & à augmenter la legereté & la richesse des Façades; on ne trouvera pas inutile que je me sois expliqué sur une partie qui est devenuë aussi considerable qu'aucune autre.

Il faut d'abord considerer la proportion des Balustrades, qui n'est autre que celle de l'Appui ou Acoudoir que Vitruve nomme Podium, & dont la hauteur est à un peu plus ou moins de trois pieds d'enseüillement, quelque grand que soit l'Edisice: & cet Apui est élevé par dehors sur un socle suffisant pour dégager la base de la saillie de la corniche qui consommeroit la meilleure partie de la Balustrade. Les



profils de ces Piedestaux ou Acroreres doivent estre simples ou riches de moulures par proportion à l'Ordre sur lequel ils portent, comme on le peut remarquer au Toscan de l'Orangerie de Versailles, où la tablette n'a qu'une simple face, & au contraire au Peristyle du Louvre la base & la tablette sont ornées de moulures avec des tables dans les piedestaux. Or comme la longueur des travées des Balustrades est déterminée par les massifs & les vuides des façades; lors qu'il y a un Ordre & que ses Colonnes ou ses Pilastres embrassant deux étages, les tablettes ont une portée qui ne permet pas de les faire d'une piece; on peut mettre un petit dé au milieu de la travée, sur lequel portent les deux tablettes, sans faire retourner au droit de ce dé les moulures de la base & de la corniche. Mais si la portée est mediocre, il n'est pasbesoin de tant de piedestaux, comme aux Balustrades des Aîles du Capitole, où ils sont si frequens que les travées n'ont que trois & quatre balustres; au lieu que pour estre d'une belle proportion, elles en devroient avoir au moins fix ou fept.

Puisque l'on peut établir une regle de proportion pour les Balustres, comme il a esté fait ey-devant pour les Colonnes; le Balustre estant une espece de petite Colonne ronde, quarrée ou à pans: il faut done que les proportions & les profils en soient differens pour chaque Ordre. Ainsi il y aura cinq Balustres reguliers, quoy que d'une même hauteur, dont le plus massif & quarré sera propre au Toscan, l'octogone au Dorique, & le rond de plusieurs sortes aux trois autres Ordres. Mais entre ces Balustres le Corinthien doit estre estimé le plus parfait. Le culot de la poire de l'Ionique & du Composite peut estressoûtenu de godrons ou de seuillages, & le plinthe de leur base doit avoir plus de plan que l'abaque de leur chapiteau avec gorgerin; & le col d'une telle proportion, qu'il ait le tiers de la grosseur de la pance qui aura les deux cinquiémes de la hauteur de tout le Balustre pour les plus massifs, & le tiers pour les délicats,

& qui sera égale à la largeur du plinthe de la base; surquoy on établira le diametre ou grosseur du Balustre. Voila les maximes generales pour les Balustres des Ordres: la grace

de leur galbe dépend du bon goût du dessein.

La disposition & l'espacement des Balustres sont reglez par leur proportion, & comme ils n'ont guere que depuis 20 jusqu'à 24 pouces de hauteur, & qu'ils ne sont assujettis à aucun ornement, tel qu'est le triglyphe, le modillon, ou autre partie d'entablement : il les faut espacer en sorte qu'il y ait au plus entre deux poires la largeur de leur col. Il faut encore éviter de mettre deux moitiez de balustres aux extremitez des travées; parce que cette mutilation ne fait pas un si bon effet que s'ils étoient tous isolez, quoy qu'elle se rencontre à presque toutes les Balustrades. Quelquesois on feint des Balustrades en taillant dans des Apuis des balustres de demie épaisseur ou un peu plus, comme on en peut voir à la Demi-lune & au Quay du College Mazarin; mais cette maniere n'a point de grace, parce que les Balustres ne se détachent pas assez de leur champ, & qu'ils paroissent plûtost massifs que legers. Enfin lors que la tablette a beaucoup de largeur & point de moulures, mais seulement une simple sace, & qu'ainsi l'épaisseur des Balustres n'est pas suffisante pour la porter; on peut mettre derriere un parpain d'apui en maniere de devanture qui sert de fond à ces Balustres quoy qu'isolez, comme dans la Cour de l'Hôtel Royal des Invalides du dessein de M. Bruand. Comme les Balustres doivent toûjours estre devant des vuides & répondre à des intervalles de Pilastres & de Colonnes, c'est un abus de seindre des balustrades devant les tremeaux & piliers d'une Facade, ainsi qu'à la Maison de Ville de Lyon : de mesme que d'en mettre sur les corniches rampantes d'un fronton pointu, comme aux Eglises de Sainte Marie de la Victoire & de Sainte Suzanne devant la Place de Termini, & les Greniers publics de Rome.

Les Balustres des Escaliers doivent estre quarrez, parce

que les rons qui sont rampans sont un mauvais effet, comme on le peut remarquer à l'Escalier de l'Hôrel Seguier à present des Fermes du Roy, & on ne s'en peut servir de cette forme, qu'en y laissant de petits socles de pierre en forme de coins, comme il a esté pratiqué au grand Escalier du Palais Royal. Les Balustres de bois sont tournez ou faits à la main; les derniers qui sont quarrez suivent la rampe, & leurs moulures inclinées sont paralleles aux limons. Or parce qu'on ne se sert de ces Balustres que dans les mediocres Escaliers, on leur donne d'épaisseur un peu plus que la moitié de leur largeur, & on les fait contourner selon le delardement des Courbes rampantes des limons & apuis, lors que le jour de l'Escalier est suffisamment grand; mais s'il est petit, & que le plan de cette Cherche ralongée soit dans une tronche, c'est à dire une courte piece de bois de 18 ou 20 pouces de gros, on laisse le tournant massif sans balustres, comme aux petits Escaliers rons & ovales de dégagement qui sont d'une grande sujetion; c'est pourquoy les Experts toisent quarrément de leur grosseur, ces bois affoiblis pour les évaluër.

Outre les Balcons, Terrasses, Fossez à fond de cuve, Fausse-brayes, &c. & toutes sortes d'Escaliers où les Balustrades sont absolument necessaires, parce qu'elles leur servent d'apui ou de garde-sou, il y a encore d'autres endroits où elles ne servent que d'enceintes, comme aux Sanctuaires & aux Autels, aux Trônes & Tribunaux, aux Credences & Bussets des Salles de Festin & de Bal, aux Chambres de parade où elles renserment l'estrade du lit, & dans les Jardins aux bords des Bassins de Fontaine, à l'entour des Salles, Allées & Bustets d'eau, &c, & ces Balustrades n'estant point affectées à aucun Ordre, leurs Balustres peuvent avoir des sigures particulieres & des ornemens convenables au lieu qu'ils décorent, & à la matiere dont ils sont faits; Aussi s'en voit-il à double poire, en vase, en piedouche, & mesme en gaine de Terme, qui ayant la partie d'enhaut plus sorte que

celle d'en bas, ont cependant beaucoup de grace selon l'Art dont ils sont dessinez. On en fair encore de Rustiques avec des glaçons & rocailles, comme on en voit à des Grotes & Bassins de Fontaine.

Les Balustres sont ordinairement faits de pierre dure & pleine, comme de Liais & de Tonnerre, parce qu'elle se taille & tourne proprement, & qu'ainsi leurs moulures petites & delicates en ont le sacome ou profil plus vis. Et comme il ne faut que de petits morceaux de pierre, un Entrepreneur peut se servir des restes & bilboquets de son Attelier, pourveu qu'ils soient de pierre dure & pleine. Pour arrester les Balustres de pierre, la meilleure maniere est de leur laisser un tenon d'environ un pouce d'épaisseur à un pouce & demi prés du bord de leur plinthe & abaque pour encastrer par entaille dans les socle & tablette: mais cela doit estre si juste, que n'y ayant ni regain ni refuite, il ne soit besoin de cale ni de goujon pour les arrester & empescher de branler. Les Tablettes sont retenuës avec des crampons de fer ou de bronze coulez en plomb. Les Balustres des plus superbes Escaliers se font de marbre, comme ceux de l'Escalier de Saint Cloud, ou de bronze à jour, ou massifs, comme au grand Escalier du Roy à Versailles, ou enfin de ser doré, comme à la Fontaine des Bains d'Apollon dans le petit Parc du mesme licu.

On nomme encore Balustres les pieds des Benitiers isolez, parce qu'ils en ont la figure, & ceux des Cuves de Fonts Baptismaux, qui sont dans les Chapelles des Fonts ou Baptisteres des Eglises.

#### DIVERS ENTRELAS D'APUI.

Comme les Entrelas sont une suite de l'invention des Balustres, & qu'ils conviennent particulierement aux Rampes des Escaliers; j'ay choisi ceux qui peuvent estre executez avec plus de succès, & qui l'ont esté à quelques Ouvrages de consideration.

Les Entrelas ne sont pas moins propres que les Balustres pour remplir les Apuis évidez: & comme ils sont sormez en maniere de Guillochis, de plate-bandes & d'ornemens entrelassez & repetez, ils sont un bel effet & reüssissent pour les Escaliers, parce qu'ils rampent facilement. Il se fait de plusieurs sortes d'Entrelas, ou de tout-à-sait évidez avec de simples Plate-bandes, comme ceux des Escaliers à jour du Jubé de S. Estienne du Mont, & des Tribunes de l'Eglise des Peres Feüillans ruë S. Honoré, ou d'ornez de quelques seuilles ou culots, comme ceux des Tribunes de l'Eglise des Invalides; ou ensin d'evidez en partie avec des gravûres & ornemens de bastelief dans les endroits les plus massis, lesquels ne pourroient subsister s'ils étoient en l'air, comme ceux du Portail du Louvre. On peut aussi nommer Entrelas les Balustres qui sont liez & entrelassez ensemble par quelque ornement, comme ceux de l'Escalier à deux Rampes paralleles des Thuileries.

Les Entrelas ainsi que les Balustres doivent estre de pierre dure & pleine, & la même piece doit porter le socle & la tablette, & chaque travée estre d'un seul morceau entre deux piedestaux, comme au grand Escalier de l'Hôtel de la Vriliiere à Paris, où elles ont plus de douze pieds sur trois pieds de haut, à quoy j'ay reduit ces Entrelas, bien qu'ils soient de differentes hauteurs. La solidité qui leur convient demande peu de moulures à leurs socles & à leurs tablettes; & si j'en mets icy

divers profils, c'est pour donner à choisir.

Les Entrelas & Balustrades des Bastimens gothiques sont saits en manière de petits portiques & tresses, & servent sur les Tours & au pied des sleches des Clochers, aux Voutes ou Galeries de dedans des Eglises, & à celles de dehors pour passer entre les culées des piliers & des arcboutans, aux pignons & aux frontons de moderne. Les Architectes de ces temps-là se plaisoient aussi à les faire porter à faux sur l'extremité d'une corniche, ainsi que les Creneaux & Machecoulis des vieux Châteaux.



### DIVERSES ESPECES DE BOSSAGES.

O Voy que les Bossages ne soient pas un des plus reguliers ornemens de l'Architecture, je ne laisse pas de donner le dessein de quelques especes qu'on peut mettre en œuvre, & qui sont le plus approuvées par l'usage & les exemples.

Es Ordres d'Architecture ne sont pas toujours les seuls ornemens qui décorent les Façades, on se sert aussi quelquesois de certaines saillies qu'on nomme generalement Bossages ou Pierres de Resend, qui servent à décorer toutes les Jambes d'encognures, Boutisses, Etrieres, Souspourres, &c. mais il est necessaire de les adapter si à propos, qu'elles conviennent au caractere de l'Edifice; c'est pourquoy il y en a de Rustiques, & d'autres qui le sont moins. Et comme on se sert de differens Ordres pour divers Etages, il faut aussi pratiquer la mesme chose pour les Bossages, en sorte que les plus Rustiques, comme les trouez & vermiculez soient mis aux murs des fossez & soubassemens des Edifices, & aux Grotes & Fontaines: & les autres à proportion de leur relief aux étages de dessus, comme il s'en voit au Louvre, ou l'on a eu cet égard en certains endroits; ce qui n'a pas esté observé en d'autres. On se sert aussi quelquefois d'un mesme Bossage pour toute la façade d'un Bastiment, comme de la Pierre de resend & du Bossage à anglet qui sont les plus à la mode: car pour ceux en pointe de diamant & quarderonnez avec listel, ils ne sont plus en usage. Les Bossages à doucine & à cavet sont des plus legers par le profit de leurs Moulures, & peuvent estre employez à des Ordonnances Ioniques & Corinthiennes, comme à des chaînes d'encognures, quand il y a quelque avant-corps de ces deux Ordres. Il s'en fait quelquefois de fort riches taillez de Sculpture ou Gravure dans de petites tables, & qui sont encore Bossages parce qu'ils excedent le nud du mur, & sont repetez dans une décoration. Toutes les pierres des Bossages dans une saçade doivent estre reduites à une mesme hauteur, quand ils ne sont pas mêlez, sans avoir égard au dechet de la pierre, parce qu'il faut que les joints de lit soient dans le haut du refend, & les joints montans à côté. Enfin si l'usage de cet ornement est supportable, c'est plûtost dans les Façades simples, que dans celles dont les Ordres font le principal ornement, & où les Bossages apporteroient de la confusion.



### ENTABLEMENS POUR LES FACADES

#### ET CORNICHES

POUR LES APARTEMENS.

L'Entablement de Couronnement de Vignole, rapporté cy-devant à la Planche 43°, m'a donné occasion d'ajoûter icy quelques profils pour les Entablemens des Façades, & pour les Corniches des Apartemens.

DE toutes les Saillies qui décorent les Bastimens, les Corniches sont les plus utiles, parce qu'elles conservent en quelque façon les paremens des murs & les couronnent avec grace. La proportion de la hauteur & saillie des Entablemens dépend de l'exhaussement de l'Edifice, de la distance d'où il doit estre veu, & de son caractere, s'il est simple ou riche, public ou particulier. Les moindres Corniches sont en chamfrain, ou n'ont qu'une moulure couronnée, comme un gros talon, un quart-de-rond, ou une doucine avec quelque filet ou astragale, elles servent aux Bastimens Rustiques des Fermes & Maisons de Campagne, comme Granges, Etables, Colombiers, Pressoirs, Moulins à eau, Tours de Moulins à vent, &c. & à quelques Edifices destinez à des usages particuliers, comme sont les Manusactures de toutes sortes, les Plâtrieres, Tuileries, Salpêtrieres, Fonderies, Corderies, Savonneries, Ecorciers, Boucheries, Echaudoirs, Brasseries, Verreries, Crônes, &c. ausquels une Corniche délicate & riche de moulures conviendroit fort mal, & qui bien loin d'avoir quelque décoration doivent faire paroître par l'exterieur une solidité effective.



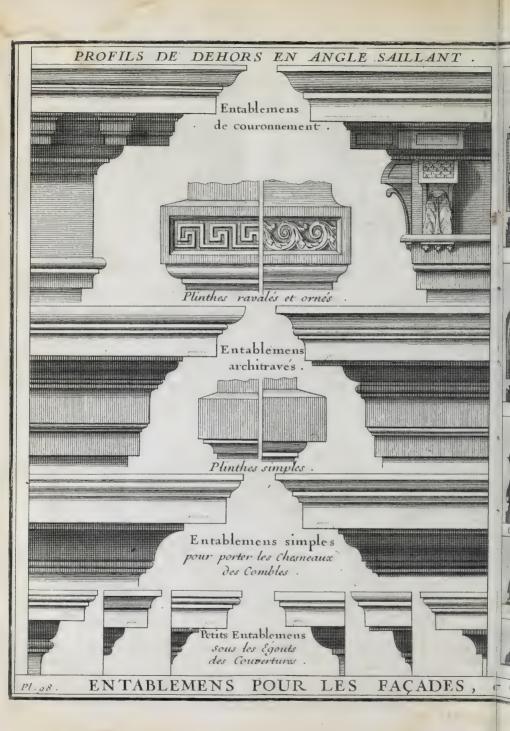





Ces simples Corniches qui se font d'une assise ne servent qu'à soûtenir un égout de tuile qui en augmente la saillie.

Vitruve parle de diverses sortes d'Egousts & de Corniches des Avant-logis, mais sans rapporter icy celles du Corinthien & du Tetrastyle dont les proportions sont déterminées, à cause de leurs Colonnes & Entablemens, on peut remarquer que la Corniche du Testudiné est petite, & que l'égout du Toscan n'est qu'une espece d'auvent ou d'abavent porté sur des potences & racinaux, semblable à ceux qui dans des Hôtelleries servent à couvrir les Menianes, Galleries, & autres especes de Corridors exterieurs qui en dégagent les chambres. Ainsi ces avances ne peuvent point passer pour Entablemens ni Corniches.

Il n'y a que des Ordres d'Architecture par étages qui puissent obliger de mettre des Corniches à la place des cours de plinthe dans la décoration des Façades, comme cela s'est pratiqué au Louvre où il y a trois Ordres, & au Colizée où il y en a quatre; Il s'est même veu des Edifices qui en ont eu jusqu'à sept les uns sur les autres, comme le Septizone de Septime Severe, qui étoit un Mole ou Sepulture que cet Empereur fit élever à Rome. Ainsi c'est un abus de mettre des Corniches aux endroits, où un cours de plinthe suffit; & quand même cette décoration pourroit estre tolerée, ce ne seroit qu'aux Pavillons d'un Bâtiment qui s'élevent plus haut que le reste, & en ce cas il seroit à propos si le flanc d'un Avant-corps ou Pavillon étoit assez large, d'y faire mourir ou terminer la saillie de la Corniche & d'en retrancher ensuite quelque membre pour la faire regner en maniere de plinthe au pourtour de ce Pavillon, où ce retranchement de saillie empêcheroit la communication du dehors par les fenêtres: Mais si l'Attique étoit continu, & qu'il n'y eût point d'Ordre au dessus, il ne faudroit pas d'autre Corniche de couronnement que celle du pied du comble; parce que cette forte d'exhaussement, qu'on nomme mal-à-propos Attique, n'est qu'une reduction du galetas en étage quarré, comme on

le pratique en Italie; ce qui contribuë à la grande maniere de leurs Palais, qui n'ont souvent d'ailleurs ni la correction

des profils, ni la juste application des ornemens.

Lors que le Bâtiment est sort exhaussé & d'une grande distinction, comme un Hôtel de Ville & de Monnoye, un Palais pour rendre la Justice, ou quelqu'autre Edifice public, un Entablement entier luy convient beaucoup mieux qu'une Corniche seule, & la Masse en est aussi mieux couronnée: car pour les Bâtimens sacrez, comme les Eglises simples, à bas côtez & à doubles bas-côtez, ils doivent estre décorez des Ordres d'Architecture à l'imitation des Temples tels que le Tetrastyle, le Prostyle, l'Amphiprostyle, & autres dont Vitruve donne les proportions. Mais pour revenir à ces Entablemens, il semble que la proportion en soit déterminée en donnant aux Corniches de couronnement la même que s'il y avoit un Ordre au dessous de la hauteur de tout l'Edifice, & qu'on en eût supprimé la Frise, & pour les Entablemens entiers, on en peut diminuer l'Architrave & la Frise comme Michel Ange l'a fait au Palais Farnese, où l'Architrave n'est qu'un astragale avec un filet, & la Frise assez petite est ornée de fleurs de lis, & la Corniche Corinthienne. Mais si l'Entablement est tout entier, on doit enrichir la Frise de consoles & la Corniche de modillons, à l'imitation des Palais de Rome, où l'on voit de beaux Entablemens de cette espece, & on peut pratiquer d'espace en espace dans les Metopes barlongs de petites fenestres en travers pour un étage en mezanine, plûtost que de prendre ces sortes de jours dans une Frise lisse, comme à l'un des Pavillons du College Mazarin; ce qui paroist un percement fait aprés coup.

Dans les Pays chauds où les combles sont fort bas, on ne fait point de chesneau, mais un simple égout au niveau de la Corniche, renvoye les eaux loin des murs de face. Pour les grands Edifices on taille des rigoles ou goulettes sur les cimaises de pierre dure qui sont les dernieres arases, & les eaux sortent par les canons des gargoüilles: mais lors que la chû-

te de ces eaux est trop rapide à cause de la roideur du comble, & qu'un chesneau est absolument necessaire pour les recueillir, il faut qu'il paroisse le moins que faire se peut, & l'eau se perd dans des puisards saits dans l'épaisseur des murs avec des tuyaux de bronze, comme il a esté pratiqué au Château de Clagny. Mais il arrive un inconvenient de cette pratique, qui est que si ces tuyaux ne sont pas suffisamment larges, ils s'engorgent pendant les gelées; c'est pourquoy lors que les murs sont mediocres, il vaut mieux pour la conservation du Bâtiment mettre les tuyaux de descente en dehors avec une culiere au bas, parce qu'on peut plus facilement reparer ces tuyaux.

La pluspart des Corniches des Palais de Rome sont taillées de Sculpture, parce qu'elles se sont de stuc sur un noyau de brique ou de tus, avec le mortier de chaux & de poussolane, qui avec les pierres artificielles a une qualité toute particuliere pour retenir les enduits de stuc. Ensin si les Italiens sont leurs Entablemens excessis en haureur & saillie, demeurons aussi d'accord que ceux qu'on fait en France sont trop chetifs: à quoy manquent la pluspart de nos Architectes, qui ayant assez bien conduit leurs Edifices les terminent mal par de petites Corniches. Cependant quelque petite que soit une Cotniche, il faut toûjours que la mouchette maîtrise dans le prosil, & qu'elle soit pendante pour empêcher les eaux de couler contre les murs de face.

Les Corniches de plâtre qui sont sous les égouts se sont sur les murs de Maçonnerie & les pans de bois; lors que celles des murs de Maçonnerie ne sont pas de pierre, on les fait de moilons posez en saillie & bien enliez, avec queuë & portée suffisante, & recouverts de plâtre pour traîner ces Corniches au calibre; celles des pans de bois sont retenuës au chapeau avec des harpons, chevilles & dents de loup de ser, & ce chapeau étant sait d'une plate-sorme ou madrier, & ayant plus de saillie que le pan de bois est chamfrainé pour recevoir une Corniche. Or puisque la Corniche est estimée un ornement

utile, c'est un abus d'en interrompre le cours au droit des lucarnes d'un étage en galetas, aussi cela ne se pratique qu'aux moindres Maisons, & pour peu qu'un Bâtiment soit considerable, on laisse regner la Corniche & l'on retranche la saillie de l'égout au droit des lucarnes des murs de face seulement; car pour les mitoyens aucun ne peut avoir goutiere ni égout sur son voisin, si ce n'est par un droit de servitude qui donne la décharge des eaux d'un comble ou d'un évier sur l'heritage contigu; mais comme cette charge ou servitude apporte beaucoup d'incommodité, il en naist souvent des contestations pour l'interpretation des titres, qui obligent à plusieurs descentes & visites d'Experts pout les regler par leurs rapports, qui doivent estre selon la Coûtume locale & la necessité de la situation.

Les Corniches de dedans ne servent que pour les planchers lambrissez, cintrez, ou à sosites, & non pour ceux dont les bois sont apparens; les plus simples sont ruinez & tamponnez, & ceux qui dans les Bâtimens considerables sont enfoncez, doivent estre construits de bois d'équarissage, sain & net, bien refait, lavé, corroyé & quarderonné avec lambourdes contre les poutres & sablieres pour recouvrir les solins. Ces bois apparens se conservent plus long-temps que lors qu'ils sont renfermez sous un lambris de plâtre; c'est pourquoy on fait de cette sorte les planchers des Maisons de Communauté, comme Monasteres, Presbyteres, Seminaires, Infirmeries, Salles d'Academie, Classes de College, Ouvroirs, Hôpitaux, Hospices, & autres lieux où la durée est préferable à l'ornement. On peut faire quelquesois des Corniches de Menuiserie qui couronnent les lambris, comme aux Refectoires de l'Hôtel Royal des Invalides, appellé aussi l'Hôtel de Mars.

Les moindres Corniches des Chambres servent à cacher les sablieres entaillées sur des corbeaux de ser qui les portent : celles des Cabinets qui sont les plus petites n'ayant que 5. à 6. pouces se sont de bois, si la piece est boisée : & parce

que ces petits lieux sont au plain-pied des Apartemens, on en diminuë l'exhaussement ou en faisant un cintre en maniere de voute d'arête, ou bien un faux plancher, autant pour empêcher le bruit par ce vuide ou soupente, que pour rendre

le lieu plus chaud.

Quant à la hauteur des Corniches, la pluspart des Architectes donnent à celles des Chambres plafonnées un dixiéme, & cependant une Corniche d'un pied passera pour forte dans une Chambre de dix pieds d'exhaussement; c'est pourquoy le douzième qui est un pouce par pied semble une plus juste proportion pour les pieces depuis huit pieds jusques à quinze d'exhaussement, en sorte que ce ne seroit qu'une Corniche architravée de quinze pouces. Pour les pieces qui sont au dessus de cette hauteur, & où l'on a coûtume de faire des Entablemens, un dixième conviendroit mieux, & la saillie de celles qui sont sous les plasonds doit-estre plus grande que sous les cintres : ainsi les derniers auront un peu moins de saillie que leur hauteur, & les cintres doivent prendre naissance & porter à faux environ au tiers de cette sullie depuis le nû du mur. Il faut que les architraves de ces Entablemens de dedans soient petits avec deux faces au plus, & les frises mediocres qu'on peut enrichir d'ornemens continus, comme rinceaux, feuilles d'eau & de refend, &c. ou interrompus par des consoles seules ou accouplées de diverses especes ornées d'écailles, de boucles, & de masques avec des festons, trophées, &c. en bas-relief dans les metopes quarrez ou barlongs. Ces Frises peuvent aussi estre Marines, Historiques & Symboliques. Les moulures en sont taillées alternativement & le larmier ravalé avec postes, guillochis ou entrelas moulez ou taillez sur le tas: un cordon de fleurs ou une moulure ronde avec des godrons de relief ou en creux y convient assez pour cimaise lors qu'elles sont sous des cintres. Il se fait quelquefois des Corniches à des renfoncemens quarrez, ou en cû de four avec un gros faisseau de fleurs soûtenu de quelque moulure, comme au Salon octogone de Marly.

Il y a aussi des Corniches particulieres pour les rensoncemens des quadres des plasonds, & pour les ouvertures rondes ou quarrées des Lanternes de pierre ou de eharpenterie qui terminent les Dômes & servent à éclaiter des Escaliers, des Salons, des Dortoirs interposez entre deux rangs de Cellules, & des Combles entrapetez sur des Corps de Logis doubles; mais on ne peut fixer de proportion pour ces sortes de Corniches, parce que leur hauteur & saillie, aussi-bien que leur prosil, dépend de l'exhaussement & de la capacité du lieu,

Les Corniches de dedans se font ordinairement de stuc ou de plâtre traîné avec un calibre chantourné, & les ornemens en sont moulez & postiches; rarement se font-elles de pierre, si ce n'est aux Vestibules, Escaliers, & autres lieux ouverts. On peut dorer les Corniches tout-à-fait ou en partie, ou les feindre de marbre, & les ornemens de couleur de bronze. Il faut que la saillie d'un Architrave & d'une Corniche soit suffisante pour exceder le nû d'un Lambris de revêtement, s'il y en a, & qu'elle ait environ un pouce dans les pieces tapissées où l'on scelle des tringles au dessous dans des tranchées pour y attacher les tapisseries. La Corniche qui est interrompuë dans le pourtour d'une piece fait un mauvais effet, & celle d'un petit Entablement doit au moins regner dans ce pourtour si la plate-bande des croisées n'est pas assez haute, & l'Architrave & la Corniche estre seulement coupez au droit de ces croisées; ce qu'on peut quelquefois pratiquer aux vieilles Maisons, où l'on fait des reparations, changemens & augmentations.

#### DES

#### COMPARTIMENS EN GENERAL

LEs Compartimens étant des Ornemens convenables à toutes sortes de Décorations, j'ay crû que je ne pouvois mieux terminer cet Ouvrage que par un Chapitre qui traitat de leur diversité.

IL n'y a point de terme qui air plus d'étenduë dans l'Art de décorer les Edifices que celuy de Compartiment, car on comprend sous ce nom tout ce qui se peut distinguer par saillies ou par couleur pour revétir les murs exterieurs & interieurs, les Voutes, Plasonds & Sosites, & les Aires ou

Surfaces sur lesquelles on marche.

On appelle aussi Compartiment tout ce qui sorme en matiere de Vitrerie non seulement les panneaux de bornes & autres sigures qu'on peut geometriquement compasser sur le signage & le verre pour estre ensuite mises en plomb, mais encore entre les verres peints ceux qui peuvent estre cavez & gresez pour en recevoir d'autres de disserente couleur par encastrement, & former diverses sigures, comme pieces de Blazon, Histoires, &c. tant de verre d'une seule couleur que de celuy qu'on nomme d'Aprest. Ces Panneaux composent les formes qui garnissent les vitraux des senêtrages des Eglises, & sont bordez de pilastres, frises, filotieres, entrelas, guillochis, &c. & les chassis de ser, qui retiennent ces Panneaux, sont quelquesois disserens dans un mesme vitrage, comme à celuy de la Sainte Chapelle de Paris.

On appelle encore Compartiment, la disposition & le

mêlange figuré de tuiles rouges, blanches & vernissées sur les Couvertures, comme il s'en voit à quelques anciennes Eglises & aux tourelles de plusieurs vieux Châteaux, dont les Chapiteaux couverts de tuiles gironnées, ont de deux rangs l'un rouge & l'autre vernissé. On est mesme soigneux de conserver ces sortes de Compartimens quand on remanie à bout les Couvertures pour les reparer & en refaire les solins, ruilées, arcstieres, crestes de tuiles saissieres, & autres plâtres.

Enfin le mot de Compartiment s'entend aussi de la division des Ruës & Quartiers d'une Ville ou d'une Carrière, des Sentiers d'un Parterre & des Allées d'un Jardin, ou d'un Parc, & c'est dans ce sens que le prennent les Italiens pour signifier la distribution du Plan d'un Palais, d'un Conclaye,

d'une Chartreuse, &c.

# DES COMPARTIMENS DES MURS DE FACE.

Es Paremens exterieurs des Murs n'ont assez souvent d'autre Compartiment que l'arangement des materiaux bien enliez dont ils sont faits, & par les Ecrits de Vitruve on peut remarquer avec quel soin les Anciens saisoient leurs disserentes Maçonneries, dont les unes étoient recouvertes par Ruderation, & les autres par Trullization selon que l'ouvrage le requeroit; ce que ses Commentateurs & particulierement Jean-Antoine Rusconi, qui en a fait des sigures, ont assez amplement expliqué.

Il se fait aujourd'huy de plusieurs sortes de Maçonnerie; celle de Blocage ou de Limosinage gobeté ou crépi est la moindre, & aprés celle de quartiers de pierre en liaison qui est la plus considerable; celle de moilons d'apareil est la

plus propre lors qu'ils sont bien ébouzinez & liaisonnez; que les bords des paremens en sont relevez avec des ciselures, & que le reste en est rustiqué, comme aux Pavillons du Portail des PP. Minimes de la Place Royale à Paris. La Maçonnerie de brique apparente qui est avantageuse pour la varieté des Compartimens dans les Façades se fait de deux manieres, ou en construisant ses piedroits & saillies de pierre & ses panneaux de brique; ou ses saillies de brique & ses panneaux de moilon couvert d'un crépi. La Maçonnerie qu'on fait de quartiers de grais esmillez & piquez, n'est pas d'un bon usage, parce que le grais étant pous & ne tenant pas bien ses arrêtes, ses joints se cavent facilement.

La propreté du ragrément fait valoir la beauté de l'Apareil; c'est pourquoy on marchande aux Tailleurs de pierre le Ragrément des Façades & des Voutes, les Resends, les Bossages, & les Cannelures des Colonnes & Pilastres. Il faut non seulement retondre les bosses & balévres, & tailler les Ornemens à la place des bossages qu'on y a laissez; mais on peut aussi observer des Compartimens, particulierement dans les Voutes; ce qui se doit non seulement pratiquer aux Bâtimens neus qu'on ravale, mais aussi aux vieilles Façades qu'on re-

grate.

Les murs de moilon peuvent estre proprement recouverts de tables de crépis ou d'enduits de mortier ou de plâtre renfermez par des corps ou par des naissances badigeonnées, ou recevoir des saillies comme bandeaux, cours de plinthe, apuis separez ou continus & quadres bien proportionnez & prosilez avec la propreté dont les Maçons travaillent le plâtre à Paris, & les Stucateurs le stuc en Italie; & les panneaux entre ces naissances ou saillies peuvent aussi estre briquetez; ce qui rend l'aspect des Façades simples sort agreable. Quand les murs de Maçonnerie ne sont ni pendans ni bouclez avec ventre, & qu'ils n'ont que quelques crevasses ou lezardes, on observe en les reparant, des Compartimens dans leurs renformis, crepis & enduits, comme à un mur neus.

# DES COMPARTIMENS DES LAMBRIS.

Les Compartimens des Lambris étoient aussi disserents chez les Anciens, que les matieres dont ils les faisoient étoient diverses, eu égard à l'usage des lieux. Dans les Sepultures, Catacombes, & autres endroits soûterrains ils se servoient plûtost de Stuc & de Peinture à fresque, que de Mosaïque & autres Ouvrages de pierres de raport dont ils décoroient leurs Cyzicenes, Cenacles, Odées, Exedres, Musées, Salles, Etuves, & Reposoirs de Bains & autres lieux de pure magnificence, & parmi ces Compartimens ils employoient l'or, l'argent & la bronze par lames, parce que l'usage de l'or en seüille n'étoit pas pour lors inventé & qu'ils se servoient rarement de tapisserie: Ainsi la varieté & la richesse s'y ren controient tout ensemble.

Les Lambris de revétement des Murs interieurs se sont aujourd'huy par compartimens de pierre, de stuc, de plâtre, de marbre, ou enfin de bois. Ceux de pierre sont propres aux Vestibules simples & figurez, aux Escaliers de diverses especes, aux Salons, & autres lieux qui n'ont pas besoin de meu bles; & ces Lambris sont rensermez dans quelque Ordonnance à laquelle ils servent de sonds. Les Lambris de stuc ou de plâtre sont ou coupez ou traînez sur le tas, & leurs ornemens sont le plus souvent ou moulez ou postiches.

Comme l'on bâtit selon les lieux & la matiere qu'ils produisent, lors qu'il se trouve des pierres de differente couleur, on s'en peut servir avec avantage pour les saillies, comme pilastres, entablemens, impostes, archivoles, Compartimens, & autres parties qui forment ce qu'on appelle Architecture, en sorte que du blanc, du gris ou du rougeâtre qui ne sont pas si opposez que le blanc l'est au noir, il se sait une



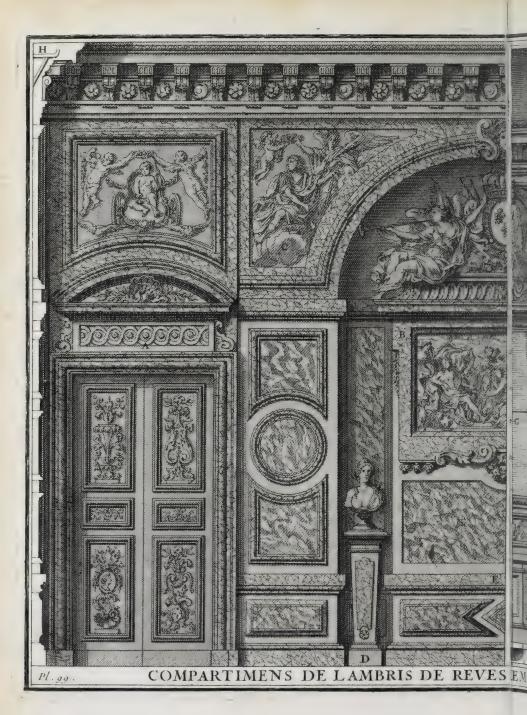





union de couleurs & un détachement de parties dont la décoration ne reçoit pas peu de beauté; ce qui se rencontre heureusement pratiqué à l'Eglise des PP. Benedictins de S. Georges Major à Venise bâtie par André Palladio, qui est un Ouvrage digne de la memoire de ce grand Architecte. Et au contraire, on peut voir le méchant esset du blanc proche le noir par les colonnes & les tables postiches du Jubé de l'Eglise des grands Augustins de Paris. C'est pourquoy lors qu'on se sert de marbre noir, il faut que le champ soit de bréche ou de blanc vêné de gris, asin que le contraste de ces couleurs, qui conviennent particulierement aux Sepultures, ne soit pas si violent. Un des plus beaux exemples de cette union des marbres, est la Chapelle de Nôtre-Dame de Pitié dans l'Eglise de S. André de la Valle à Rome, laquelle renserme les Tombeaux des quatre Seigneurs de la Maison de Strozzi, & contraste de la Maison de Strozzi.

est un Ouvrage de Michel-Ange.

Le marbre s'employe de deux manieres pour les Compartimens des Lambris, ou par un revêtement de toute leur étenduë, ou par incrustation de tables, quadres & saillies postiches sur la pierre ou sur le stuc qui leur sert de fond, & l'une & l'autre de ces manieres se font encore ou avec des saillies de divers marbres sur un fond d'une mesme couleur. comme aux grands Escaliers du Château de Versailles, ou avec des marbres arasez, polis & mastiquez sur des dales ou tranches de pierre, ainsi qu'aux embrazures & jouées des portes & croisées du mesme Château. Les lieux qu'on peut revêtir entierement de marbre sont les Eglises, Chapelles, Vestibules, Salons & Salles à manger, comme celle-cy où il y a un renfoncement pour le Bufet: car pour une piece d'Apartement servant à l'habitation, ce n'est pas l'usage de la revêtir de marbre dans toute sa hauteur & son étenduë. & on ne fait ordinairement le Lambri que jusques à hauteur d'apui, en observant neanmoins que les Placards des portes & fenêtres le soient de toute leur hauteur. Quant aux Manteaux de cheminée, il est bon pour plus de varieté que le chambranle étant d'un marbre, la base & la corniche de l'attique soient d'un autre different de celuy de la gorge ou du nud de l'attique; parce qu'un Ouvrage sait d'une mesme sorte de marbre paroist plus pesant que celuy qui est distin-

gué par la diversité des couleurs de chaque partie.

Il se voit en quelques Villes d'Espagne & de Portugal, des Compartimens assez bizares, qui sont imitez de ceux des Bâ timens des Maures, dont les autres Barbares ornent aussi leurs Pagodes, Mosquées, Lavoirs, Minarets, Serrails, Kiosques, & autres Edifices rapportez dans les Relationss mais il est inutile d'en faire aucune description, parce que ce ne sont que des carreaux de porcelaine & autres terres cuites repetez de diverses formes & couleurs, semblables à ceux du pavé.

### DES COMPARTIMENS, ASSEMBLAGES,

#### ET PROFILS DE MENVISERIE.

Ouy que dans les Païs chauds les Lambris de bois ne soient pas en usage à cause de la vermine qu'ils engendrent, & de la fraîcheur qu'ils ôtent ou diminuënt, ils ne laissent pas d'être icy d'une grande utilité, parce cu'ils rendent les lieux secs & chauds, & par consequent sains & habitables peu de temps aprés qu'ils ont esté bâtis, outre qu'ils épatgnent des meubles dans les pieces d'une mediocre grandeur & les plus frequentées; car si elles sont boisées, il ne saut pour les meubler que quelques miroirs & tableaux qu'on attache sur les panneaux. Les Lambris de bois servent encore à corriger des defauts dans les pieces, comme un biais ou une enclave causée par quelque tuyau de cheminée, à côté duquel on pratique des armoires dont les guichets conservent la même symme-









trie que le reste. Tous ces Lambris sont à hauteur d'apui ou de demi-revêtement jusques à la hauteur de l'attique d'une cheminée, ou enfin de revêtement tout entier jusques sous la corniche du plancher, comme dans la figure precedente.

L'Assemblage du Basti des Lambris se fait de diverses manieres, comme quarrément, à bouëment, à anglet, en adent, à queuë d'aronde, &c. & ce basti qui renserme les panneaux, doit estre formé de compartimens proportionnez & separez par des corps ou pilastres plûtost ravalez que cannelez, & avoir ses plus riches quadres & bordures taillées; mais il faut sur tout éviter les petites parties dans les Lambris, comme on les pratiquoit autresois pour saire servir tous les bouts de bois, ensorte qu'il y avoit des panneaux si petits qu'ils étoient élegis & poussez à la main sans assemblage, & les plus grands n'étoient que de bois de 5 à 6 lignes, appellé panneau ou mairain. On fait à present les panneaux d'un pouce d'épais assemblez à clef, & collez d'ais fort larges & sans alaise pour estre plus propres.

Il faut observer dans les profils des Lambris, que ceux des chambranles ayent plus de relief que les quadres des ventaux, des placaris simples & à doubles paremens & de leurs embrazures, parce qu'il n'y a rien qui rende la Menuiserie plus pesante que les quadres dont les moulures excedent les autres parties qui les renserment. Ces profils d ivent estre élegis dans la mesme piece, & poussez dans une membrure d'une épaisseur sufficient, & n'estre jamais plaquez. Lors que le bois de ces Lambris n'est pas d'une belle couleur, on le peut peindre en marbre, ou en façon de bois vêné, ou enfin de blanc avec quelques filets d'or. Mais si la Menuiserie en est tres propre, il suffit d'y passer un vernis clair pour luy

donner plus d'union & d'aparence.

Les plus beaux Ouvrages de Menuiserie sont ceux qu'on fait pour les Eglises, & pour les Maisons de Communauté. On voit dans quelques Eglises des Retables, Tabernacles, Credences d'Autel, Oeuvres, Formes, Confessionnaux,

Bancs, Chaires de Predicateur, à rampe courbe, &c. & dans quelques Monasteres les Lambris de revétement des Chapitres & Refectoires, des Armoires & Tablettes de Bibliotheque, & autres morceaux de Menuiserie qui pour avoir esté travaillez à loisir & de bois sort sec, sont d'une propreté achevée, & peuvent passer pour des Chef-d'œuvres. Ainsi ce n'est pas sans raison qu'on ne doit employer que du bois bien sec pour les Assemblages, puisqu'autrement les panneaux venant à se dejetter & à se cambrer, les languettes quitteroient leurs rainures. Il ne doit aussi y avoir ni nœuds vicieux, ni tampons, ni sutée qui en diminuent la propreté.

Les Moindres Assemblages de Menuiserie sont les volets & contrevents suspendus & à coulisse, les portes collées & emboitées, celles qui sont brisées ou coupées pour les simples fermetures de Boutiques, Magazins, Echopes, &c. & comme ces Ouvrages sont arasez & seulement garnis d'emboitu-

res, ils ne peuvent recevoir aucun Compartiment,

## DES COMPARTIMENS DES VOUTES ET PLAFONDS.

Es plus riches Compartimens se sont aux Voutes, Cintres, & Plasonds; parce que quand on entre dans un lieu, la veuë se portant d'abord à ce qui est au dessus, elle reste extrémement satisfaite. C'est pourquoy quelque dissorme que soit l'Architecture Gothique par le mauvais goût de ses Mascarons, Chimeres, Harpies, Guimberges & autres semblables ornemens, elle est neanmoins digne d'admiration dans les Compartimens de ses Voutes, formez par des arcs doubleaux, liernes & tiercerons qui prennent naissance de branches & croisées d'Ogives. Il y a mesme de ces saillies ou ner-



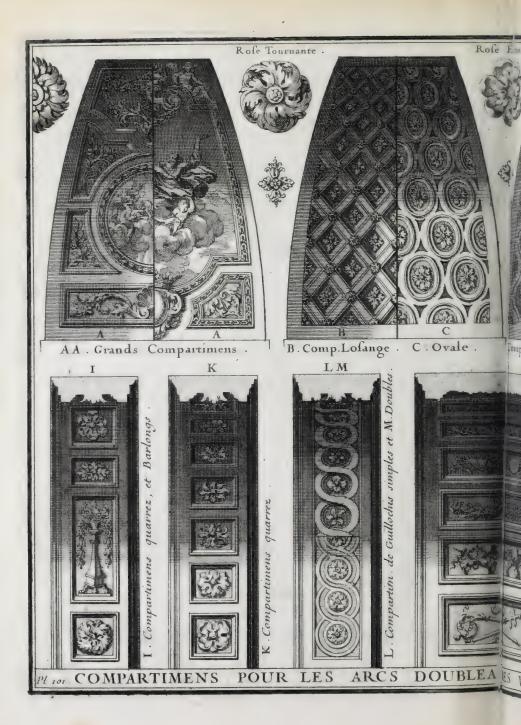





vûres qui sont détachées de la douelle des pendentifs, & qui ne laissent pas de porter des culs de lampes, lanternes à jour, & autres caprices retenus par des boulons de fer avec un travail & un artifice extraordinaire. Ces Nervutes sont ordinairement de pierre dure, & les pendentifs de moilons d'apareil bien en coupe, ou de brique, ou de plâtras bien maçonnez à bain de mortier; il s'en voit mesme qui sont épigeonnez de plâtre pur, & si minces qu'ils n'ont que 3, à 4, pouces d'épaisseur sur une assez grande étenduë. Ces Voutes ont une harmonie particuliere quand il y a des vases & ventouses cachées dans les vuides de leurs reins pour augmenter la repercution de la voix, & former des Echos.

Les Compartimens des Voutes des Eglises à la Romaine, sont la pluspart imitez de ceux des anciens Edisices, comme du Temple de la Paix, des Arcs de Triomphe, & de plusieurs autres Monumens presentement ruinez, & dont on n'a connoissance que par les Desseins & les Livres des Architectes & des Antiquaires qui ont eu soin de les recieillir. Or comme la matière ne contribué pas peu au choix & à la disposition des Compartimens, il faut d'abord considerer la construction des Voutes selon la diversité des materiaux.

Les meilleures & les plus legeres Voutes se sont de brique ou de moilon, & aprés que les cintres en sont démontez, & qu'elles ont receu un enduit de stuc ou de plâtre, on y trace avec la pierre noire des Compartimens selon le racourci de la cherche qu'on en a fait: & c'est là la pratique des Stucateurs & des Maçons pour toutes sortes de Voutes, même pour les irregulieres comme les biaises, les rampantes, & celles qui sont en canonnière. Leon Baptiste Alberti estime fort une invention dont il croit que les Anciens se sont servis pour construire & diviser avec facilité les Compartimens de leurs Voutes, & qui se pratique ainsi. Les armatures ou sermes des cin tres étant établies de distance en distance sur les travées de soliveaux, de dosses, ou de cannes, on fait une espece de noyau, où sont en relief les rensoncemens & en creux les or-

nemens de la Voute à construire; on moule avec soin le modele bien terminé, en sorte que les creux sont le parement interieur de la doüelle; puis on maçonne le corps de la Voute avec des briques & carreaux bien en coupe, ou avec des blocages à bain de mortier de chaux & de poussolane, & le cintre étant démonté & le noyau bien dépciiillé, l'ouvrage se trouve fait avec justesse & propreté & il y a fort peu à ragréer. Les Ornemens des Compartimens de stuc, ont plus de grace étant dorez à sond blanc, & détachent davantage, que s'ils étoient entierement couverts d'or, comme on le peut remarquer dans les belles Eglises d'Italie, entre lesquelles celle de S. Pierre de Rome est d'une richesse & d'une varieté mer-

veilleuse pour ce qui regarde cette sorte de travail.

Les Voutes de pierre se construisent autrement que les precedentes, parce qu'on laisse les bossages continus des Arcs doubleaux & des cless pendentes, & les costes des coupes & culs de four. Mais il faut observer dans cet apareil, que les joints ne coupent point les moulures ni les ornemens sur leur longueur. Or comme les Compartimens de ces Voutes doivent répondre aux corps d'Architecture d'où les arcs doubleaux prennent naissance, & suivre le caractère de l'Ordre; ainsi il seroit à propos que les plus simples propres au Dorique, n'eussent que quelques tables barlongues; que ceux de l'Ionique fussent avec ravalemens & ornemens mêlez alternativement, & ceux du Corinthien avec divers renfoncemens garnis de rofes, ou avec des entrelas doubles ou des rinceaux de feuillages. Il n'est pas necessaire que les plate-bandes en maniere de guillochis & d'entrelas qui séparent les panneaux soient trop chargées d'ornemens, afin d'éviter la confusion qui arrive de la trop grande richesse de leur travail, ce qu'on peut remarquer à la Voute de l'Eglise du Val de Grace. Ces sortes de Voutes sont proprement extradossées, particulierement celles des Domes à cause de leurs Entrecoupes.

Tous ces Compartimens sont ou grands ou petits; les grands sont sormez de grands panneaux qui en renserment d'autres plus petits, differens & ornez de Grotesques, Chifres, Medailles, Devises &c. en sorte que ceux-cy ne servent que pour accompagner les plus grands qui contiennent les principaux sujets de Bas-relicf ou de Peinture. Les petits Compartimens sont quarrez, losanges, ronds, ovales, hexagones, octogones, & d'autres figures parfaites, & remplis d'autant de sortes de roses, qu'on en peut imaginer qui conviennent à chacune de ces figures : & comme ils se repetent, ils doivent dans les Coupes diminuer de grandeur & de relief, à mesure qu'ils approchent de la fermeture, & mesme par raison d'Optique, il faut que le profil de l'ensoncement des quaisses, soit un peu en glacis par en bas (mais non pas si sensiblement qu'au Pantheon) afin qu'une partie des ornemens n'en soit pas cachée. Les caisses des Compartimens des Voutes rampantes des Escaliers, font mieux étant creusées d'équerre d'aprés la douelle du Berceau, comme à l'Escalier en peristyle droit du Vetican à Rome, que d'estre à plomb comme à celuy de l'Hô el de Ville de Paris.

Si les Compartimens de Sculpture sont avantageux pour accompagner l'Architecture, ceux de Peinture ne le sont pas moins; puisqu'ils semblent par leur legereté augmenter la hauteur de la Voute. Cependant comme une Voute chargée de Sculpture paroît pelante, & que celle qui est entierement peinte, amble n'avoir pas une veritable s' lidité; l'est constant que du mêlange de la Sculpture & de la Peintore, il se peut faire un composé bien paifait, si la disposition en est heureuse; c'est pourquoy il est à propos d'enrichir de Sculpture les Aics doubleaux qui prennent naissance de fond. On peut aussi poser des F gures de stuc sur les corniches & attiques, d'où partent les prémieres retombées, & peindre le nid de la voite & de ses lunettes, comme il a été pratiqué avec succés à plusieurs Eglises & Palais, particulierement en Italie. A l'égard des Compartimens peints de grisaille ou de marbre, & rehaussez d'or sur une Voute ou sur un lambris e p'âtre, tout ce qu'on y peut faire de mieux est d'imiter le relief de la Sculpture, & d'y joindre la legereté de la Peinture.

La Peinture à fresque a cet avantage, qu'elle conserve longtemps son coloris, étant au dedans des lieux; pourveu que l'enduit en soit bon & sait avec les matieres & les précautions necessaites, comme on le pratique en Italie. La Coupe du Val de Grace, peinte par M. Mignard, est un des plus beaux Ouvrages de cette espece qui soit à Paris. Outre la Peinture à l'huile & à fresque, on se sert encore de Mosaïque saite de petits morceaux de verre de diverses couleurs, avec quoy l'on imite d'aprés un carton peint, les teintes & dégradations de la Peinture. Cette matiere est si durable, qu'aprés plusieurs siecles elle reprend son lustre, étant lavée simplement avec de l'eau. Lors qu'une Voute n'est pas de grande étenduë, pour la rendre extrémement riche, on la peut incruster de marbre avec des Compartimens de pierres de raport, comme il s'en voit à la Chapelle de la Sepulture des Grands Ducs à Florence.

Les Coupes ou Culs de four doivent non seulement estre surmontez de la hauteur d'un Socle suffisant pour les dégager de la Saillie de la Corniche qui couronne l'Architecture; mais encore avoir leur contour formé par deux lignes paraboliques, asin qu'ils paroissent parfaitement spheriques de leur point de veuë. Il saut donner peu de saillie à ces corniches; & il s'en voit à quelques Eglises d'Italie, dont la projecture, qui n'a pas la moitié de la hauteur de la Corniche, est augmentée par des ombres peintes, qui donnent une aparence de relief aux moulures qui ne sont pas assez saillantes. Cette pratique réissifit particulierement lors que l'Architecture est

peinte de couleur de marbre.

Il reste à parler des Plasonds, qui servent aux pieces des Apartemens. Ils se sont en France sur un latis, contre lequel on soiette du Plâtre pour faire un lambris bien uni. La disposition la plus agreable qui se puisse faire des Compartimens de ceux qui sont cintrez en maniere d'anse de panier sort surbaissée, est de laisser la partie du milieu

occupée par un grand sujet d'Histoire ou d'Architecture seinte en perspective, qui par l'apparence d'un rensoncement, semble augmenter la capacité du lieu; ce qui est avantageux pour les pieces qui n'ont pas un grand exhaussement. Dans la partie cintrée on met des Compartimens ou des sujets en longueur avec quadres de diverses figures, & on en arondit les coins pour oster la dissormité de l'angle rentrant, & y placer des ornemens en bas-relief ou en camayeu, ou bien des Figures de stuc: mais il saut sur tout éviter de donner trop de saillie aux profils des quadres.

Les Plafonds droits, appellez aussi Sosites & Lambris, peuvent passer pour les plus superbes. Cependant comme ils ne sont gueres en usage, je n'en ay point donné de figure. Ceux dont les Compartimens sont en saillie par quadres sur un fonds uni, paroissent les plus pesants; mais les plus beaux, qu'on nomme à l'Antique, semblent faits d'un as semblage de poutres en Compartimens reguliers, qui laissent des renfoncemens bordez de corniches architravées avec des rosons dans les plus petits espaces, & dans les plus grands, des Genies, Guirlandes, Grotesques, Devises & autres ornemens peints à fonds d'or, ou d'or à fonds d'azur. La Platebande'en maniere d'architrave du dessous de ces especes de poutres, est enrichie de Guillochis, Entrelas &c. continus entre deux listels avec des roses en forme de culs de lampe aux endroits où elles se croisent. La construction de ces Sofites se fait avec des corniches volantes de bois de sapin, retenuës par des liens & harpons de fer à des poutrelles ou solives passantes; en sorte que l'ouvrage étant fort leger, le plancher n'est point sujet à s'arener, outre que le dessus n'est pas ordinairement habité. Il se voit beaucoup de ces Sofites ou Plafonds en Italie, où ils servent à des Basiliques & à des Salons de Palais: & on en peut remarquer la construction au profil du Capitole raporté cy-devant Pl. 82 pag. 285. Il y en a aussi au Louvre & à Fontainebleau, qui sont d'une grande étenduë.

# DES COMPARTIMENS DU PAVE.

E mot de Pavé se doit entendre icy, autant de toutes les Ares pavées sur lesquelles on marche, que des matieres qui les affermissent. Je divise ces Aires pavées en deux especes; la premiere comprend toutes celles qui peuvent supporter les charois, & la seconde celles de Pavez polis qui

servent tant au dedans qu'au dehors des Bâtimens.

La necessité qu'on a du Pavé, & l'utilité qui en provient, ont souvent obligé à ne rien épargner pour sa construction & son entretien. On peut mesme connoître par quelques Chemins Antiques, escarpez, fendus & percez qu'on voit encore, & par d'autres qu'on découvre tous les jours, & qui avoient été comblez par la succession des tems, combien les Anciens, & particulierement les Romains, estimoient utiles les dépenses extraordinaires qu'ils faisoient pour rendre leurs Chemins plus pratiquables, & en faire de nouveaux. Les fleuves, les étangs & les marais n'étoient pas même des obstacles assez puissans pour les empêcher d'y construire des Chemins, comme il paroît par plusieurs Aqueducs en terre ou élevez, simples ou doubles, sur lesquels on marche encore; & par les Ponts Antiques, qui subsistent avec étonnement, & dont les arches sont la pluspart en plein cintre & extradossées, & les avantbecs des piles plûtost arondis qu'en triangle. Ils appelloient ces sortes de Chemins, Aquatiques: & c'est ainsi que nous pouvons aussi appeller nos Ponts, Chaussées, Turcies, Levées, Moles, Digues, Abreuvoirs, Greves, Ports de Mer & de Riviere, & tous les autres Chemins fondez dans l'eau.

Le Sol de ces grands Chemins Antiques, de quelque mauvaise consistence qu'il sût, comme de glaise de vase, ou de

Carreaux octogones .

PLIOZ PAVE Z DE GRAIS BRIQUE ET CARREAV P. 349

Carr. a batons rompus.

X x iij

Carreaux mipartis

tout autre terrein peu solide, étoit assermi par les decombres & terres jectisses des Villes voisines, & par des materiaux qui se trouvoient sur les lieux, ou qui pouvoient y estre apportez des plus proches. Les Aires des uns, étoient faites de gravois & de cailloux maçonnez avec chaux & ciment; celles des autres, d'écailles & d'éclats de roche, ou de rabot; & celles des plus magnissques Chemins, de quartiers de pierre dure à joints incertains, qu'on nomme aujourd'huy Pierre de pratique. Il y avoit même des Chemins doubles, où la voye des charois etoit separée par une berme ou banquette élevée au milieu pour les gens de pied avec des montoirs à cheval, & des Pierres Milliaires d'espace en

espace.

Le premier travail pour dresser les Grands Chemins, est le transport & vuidange des terres, dont il faut ménager la dépense en telle sorte que pour les regaler, le deblai d'un côté, fasse le remblai de l'autre, ce qui se connoît par les témoins; que les berges ayent assez de glacis pour ne se pas ébouler dans les tranchées; & que les fondis soient comblez, & les endroits escarpez, soûtenus de fils de pieux couronnez d'un chapeau suffisant pour servir de bordure & retenir les dernieres morses: ou plûtost de murs de maçonnerie en talut avec des contre forts qui buttent les terres, & des barbacanes d'espace en espace pour en empêcher la poussée, ou des chantepleures pour l'écoulement des eaux des débordemens & des ravines. Or quand les Chemins n'ont point de berges & qu'ils ont beaucoup d'étenduë au delà des chaussées de Pavé, pour les maintenir d'une égale largeur, il est necessaire que les bornes & témoins des heritages qui leur sont contigus, soient fixez par les Arpenteurs & Grands Voyers des Ponts & Chausses, afin que par succession de tems ou par autorité, les particuliers n'anticipent pas sur les Voyes publiques.

Le Grais est la meilleure de toutes les matieres pour paver, parce qu'il rend les Chemins autant commodes pour

charier, que pour aller à pied & à cheval; pourveu que son parement soit bien uni, sans bosses ni flaches; que lors que les Paveurs l'asseoient sur une forme ou couchis de sable ou de gravier, ils observent les pentes, revers, pointes, & ruisseaux suffisans; & qu'on y fasse souvent des recherches. Le Pavé dont on affermit les Aires, est de trois sortes; le plus gros, qui est presque cubique & qu'on asseoit à sec, est employé pour les Grands Chemins, Ruës, Cours &c. Le moyen, qu'on asseoit à bain de mortier de chaux & de sable, sert pour les Banquettes des Quais, les Terrasses, Arrieres-cours, & autres lieux à découvert; Et le petit, maçonné à bain de mortier de chaux & de ciment, pour les lieux humides, comme Ecuries, Fourrieres, Angars, Buanderies, & pour les Cuifines, Boulangeries, Fournils, Sommelleries, Communs, & autres pieces du département de la Bouche. On mêle aussi avec ce petit Pavé, d'autre de pierre à fuzil, ou de pierre de Caën pour faire des roses, des lozanges & autres Compartimens dans les Grotes, Fontaines, Cascades, Crypto-portiques, & autres Bâtimens hydrauliques. La brique posce de champ en liaison ou en épi, sert de Pavé dans les Ruës des Villes où il n'y a point de charois, comme à Venise, a ix banquettes, & autres Chemins relevez pour les gens de pied.

La seconde espece de Pavé concerne celuy qui est poli au dedans ou au dehors des Bâtimens, & sur lequel il ne passe point de charois, & elle est de trois sortes; sçavoir de Carreau de terre cuite, de dales de pierre, & de tranches de marbre. Les Terrasses qui sont élevées sur un terre-plein, ou sur des voutes, peuvent estre pavées de toutes ces matieres; mais il saut observer qu'à celles qui le sont de pierre, & qui servent de couvertures aux Maisons, les joints soient coulez en plomb. On couvre aussi ces Terrasses, ou de tables de plomb, qui sont mieux jointes à ourset que soudées à couture, ou de Carreaux de brique posée de plat, ou enfin d'une Aire de mortier fait de ciment mêlé avec de la chaux ou du bitume, comme on le pratique chez les Levantins.

Le Carreau de terre cuite, qui est aujourd'huy d'un grand usage, se fait de diverses formes & grandeurs; le plus ordinaire est à six pans, grand ou petit, & sert pour toutes fortes de planchers. Le grand Carreau qui est à 8 pans est employé avec un petit Carreau vernissé entre quatre. On se seit encore de la brique unie de 8 pouces de long sur 4 de large, posée de plat avec un petit Carreau vernisse au milieu de quatre de ces bijques, dont le Compartiment est en maniere de bâtons rompus. Pour les Carreaux de fayence, qu'on nomme d'Hollande, qui sont la pluspart quarrez, servent pour les petits Cabinets, les Aparteniens de Bains, les Grotes, & aucres lieux frais. La meilleure figure de Carreau, est celle qui fuit le plus d'enclave & de linison, comme l'hexagone: & pour asse ir le Carreau, le plancher étant hourdi, on met un peu de charge, & on établit des cueillies de plâtre pour les dreffer de niveau; mais parce que le plâtre renfermé est sujet à boufer, les Carrelours gâchent du poussies ou repous avec le plâtre en carrelant, dont cependant la force est diminuée par ce mêlange. Pour le grand Carreau quarré, il ne sert qu'aux Terrasses, & aux moindres Jeux de Paume.

On fait aussi des Aires de plâtre sur le hourdi des planchers, qui bien dressez, bien secs, imprimez d'une ou plusieurs couches de ceuleur à l'huile & frottez, sont assez propres; mais ils ne sont pas comparables à la composition du Gyp, dont on sait des Compartimens de divertes couleurs, semblables aux marbres. & cette sorte d'Aire, qui est un marbre artificiel, ne faisant qu'un corps & recevant le poli, seroit d'un bel & grand usage, si elle n'étoit pas sujette à s'écailler & à s'échter, particulierement lors que les planchers s'assassificats. On plancheye les Aires de certains lieux, comme de Sa'les, Dortoirs, Cellules, Parloirs, Ouvroirs de Convent &c. avec des planches de sapin ou de chesse à rainure & languette, qu'on chasse & fait joindre à force de coins; ou du moins avec des ais de bateiu. Pour le Parquet, qui est le plus propre assemblage, il sert pour les



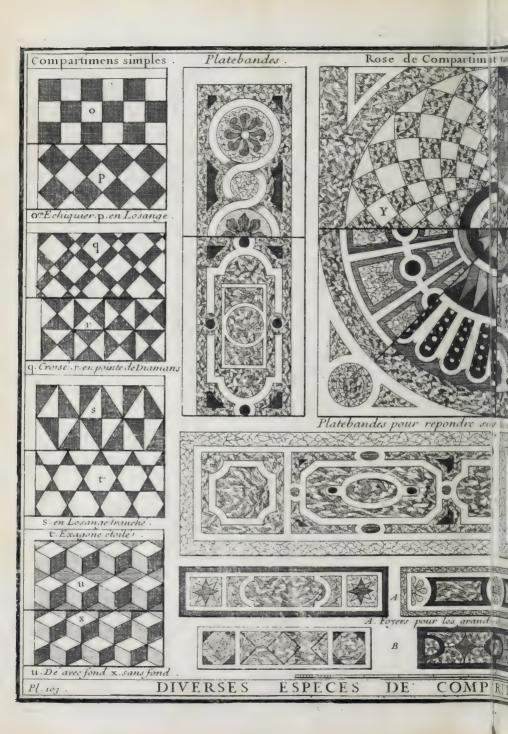

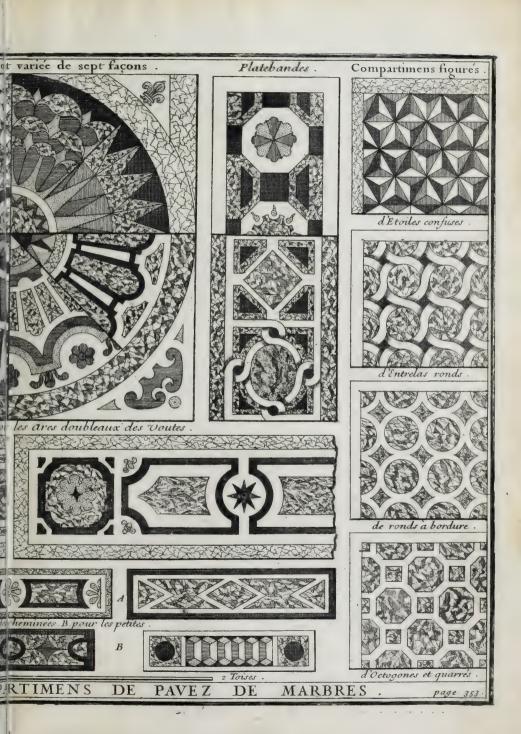



Cabinets, Oratoires, Chambres à coucher, & autres pieces necessaires à l'habitation.

Le Pavé poli de pierre est ordinairement en usage au rez-dechaussée. On employe dans les Eglises, Tresors, Charniers de Cimetieres, Cloîtres, Chapitres, Chaufoirs &c. des Tombes avec des dales de pierre de pratique. Le Pavé regulier se fait de Carreaux de pierre posez quarrément', ou en lozange & bordez de plate-bandes; & on s'en sert dans les lieux où l'on répand de l'eau, comme les Cuisines, Salles du Commun, Lavemains, & Refectoires, & dans ceux où il faut de la fraîcheur & de la propieté, tels que sont les Apoticaireries, Laboratoires, Repertoires & Thearres Anatomiques, Ecoles &c. Le Carrelage de pierre de Liais & de Carreaux à 8 & à 6 pans avec de petits Carreaux quarrez ou triangulaires de pierre de Caën, est propre pour les Vestibules, Galeries basses, Paliers & Salles à manger. Il se fait aussi des Compartimens en maniere de Labyrintes, composez de frises & de sentiers en guillochis, & il s'en voit un de cette sorte dans la grande Eglise de S. Quentin en Picardie. Ces sortes de Pavez de pierre, doivent estre posez sur des aires de moilon, & aprés qu'ils sont dressez de niveau par des repaires, il les faut arrêter par des cueillies d'espace en espace, & les caler en sorte qu'avec de petits abreuvoirs on puisse remplir le dessous, de coulis ou de mortier clair, jusques à ce qu'il n'y reste plus de vuide.

Les Pavez de marbre se sont par grands ou par petits Compartimens. Les Plate-bandes des grands Compartimens sont reglées par les dimensions des Avant-corps & Arriere-corps des Pilastres, par les pans coupez, portions de cercle, & autres accidens des plans figurez. Les panneaux répondent aux Compartimens des Voutes & Sosites avec des marbres de diverses couleurs, comme il s'en voit dans les belles Eglises. Il se fait dans les figures rondes ou ovales, des Compartimens de roses de diverses manieres, comme en étoile simple & double, en seülles de rose, en queuë de paon, & en

lozanges curvilignes, que les Marbriers nomment à points perdus, qui sont marquez Y dans la Planche 103: & c'est de cette derniere maniere qu'est le pavé de la Chapelle du Château d'Anet, qui répond à de pareils Compartimens de la Voute, & qui est peut-estre l'un des premiers de cette espece. Or comme ce Compartiment paroît d'abord difficile à comprendre, voicy la maniere de le tracer. Le grand diametre étant déterminé par la plate-bande, ainsi que le petit rond du milieu, on partage l'espace entre les deux cercles, en deux parties égales, & ensuite on trace un cercle qu'on divise en autant de parties ou degrez qu'on veut; & de ces parties comme centres de l'ouverture du compas jusques à l'extremité du petit cercle, on trace les arcs, qui recroisez donnent les lozanges curvilignes. Il faut observer que plus le cercle de la division est grand, plus on y doit diviser de parties, afin que les carreaux soient proportionnez, comme sous le Dôme & dans les Chapelles de l'Eglise du Val de Grace.

Il faut sur tout éviter de saire des Compartimens quarrez dans une sigure circulaire, qui n'ont nulle grace, comme le pavement du Pantheon; c'est pourquoy il n'y a pas d'apparence que ce pavé soit aussi antique que l'Architecture de ce Temple: & il est évident par les plinthes des colonnes Corinthiennes, qui sont presques enterrez, que ce n'est qu'une

restauration faite du temps de Septime Severe.

Or comme les grands Compartimens ne sont pas bien proportionnez dans un mediocre espace, aussi les petits ont quelque chose de chetif dans un grand lieu; particulierement ceux qui ressemblent à ces figures que les Vitriers employent dans les panneaux des vitres, comme il y en a dans l'Eglise de l'Abbaye de Joyenval prés Saint-Germain en Laye. Cette Marqueterie n'a pas le bon goust du dessein qui se trouve aux pavez des Eglises à la Romaine, & à ceux des Châteaux de Versailles, de Clagny, & de Trianon, où l'on peut voir des plus beaux modelles de cette sorte d'ouvrage. Pour

les petits Compartimens de marbre, ils se sont de Mosaïque, ou de pierre de rapport par plate-bandes entrelassées quarrément, ou en rond, qui renferment des figures extraordinaires: le tout arrêté avec un bon mastic, & poli par dessus, comme le pavé de l'Eglise de Sainte Sophie, aujourd'huy la Mosquée du Grand Seigneur, & celuy de l'Eglise Patriarchale & Ducale de S. Marc à Venise.

Quant au choix des Marbres, non seulement il faut que l'union & le contraste des couleurs s'y rencontrent, comme au lambris de revêtement; mais il est encore necessaire qu'ils soient approchans de mseme dureté, parce que les uns s'usant plus facilement que les autres, il s'y fait des inégalitez: & comme la pierre & le marbre ne conviennent pas ensemble, le porphyre & le granite ne conviennent pas non plus avec d'autres marbres plus tendres, ainsi qu'on le peut remarquer

à quelques Pavez antiques.

Voisa une bonne partie des regles qui concernent la Matiere, la Construction, & la forme des Edifices. Mais comme l'Art de bâtir est infini par rapport à la diversité des lieux & de leurs usages qui demandent des formes differentes, & aux matieres que chaque Pays produit en particulier; je déclare que les maximes que j'ay avancées, ne sont que des regles generales fondées sur les meilleures exemples: que je n'ay point eu dessein d'épuiser chaque sujet, mais seulement d'en traiter suffisamment pour exciter ceux qui en voudront faire leur prosession & y réussir, à joindre la pratique à cette theorie: & qu'ensin les préceptes que je donne dans cet Ouvrage, suffisent à toutes sortes de personnes pour parler pertinemment de l'Architecture, qui est le plus necessaire de tous les Arts pour le secours de la Vie civile.

FIN.



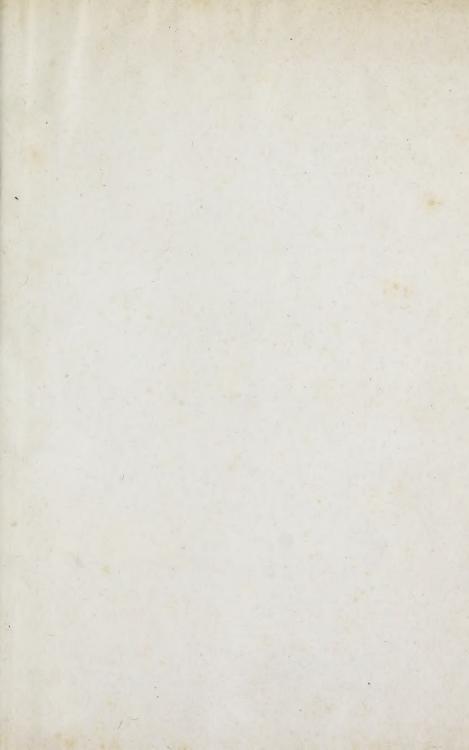



SPECIAL 93-B 2434 VII

RAE SETTY CENTER
LIBRARY

